

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

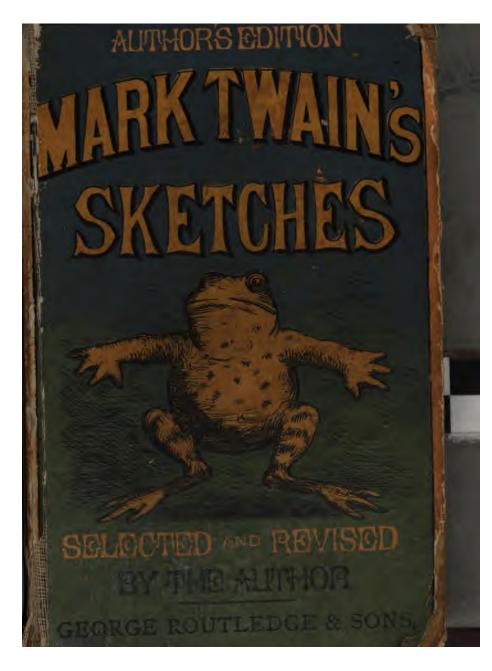

#### NOVELS AT TWO SHILLINGS.

#### BY LORD LYTTON.

Night and Morning. Ernest Maltravers. Last of the Barons. The Caxtons. Rienzi.

Pelham. Last Days of Pompeii.

The Disowned. Leila, and Pilgrims of the Rhine. I vol. Paul Clifford. Alice. Devereux. Eugene Aram. Godolphin.

My Novel. 2 vols. Lucretia. Harold. Zanoni. A Strange Story. What will he Do with It. 2 vols.

#### BY ALBERT SMITH.

The Adventures of Mr. Ledbury. | Christopher Tadpole. The Scattergood Family. The Marchioness of Brinvilliers.

The Pottleton Legacy.

#### By MISS WETHERELL.

The Old Helmet. Melbourne House.

Ellen Montgomery's Bookshelf.

The Two School-Girls. The Wide, Wide World. Queechy.

#### BY ALEXANDRE DUMAS.

The Half-Brothers.

| Marguerite de Valois.

#### BY JAMES GRANT.

The Romance of War; or, The Arthur Blane. Highlanders in Spain. The Aide-de-Camp. The Scottish Cavalier.

Bothwell. Jane Seton; or, The Queen's

Advocate. Philip Rollo. Legends of the Black Watch.

Mary of Lorraine. Oliver Ellis; or, The Fusiliers. Lucy Arden; or, Hollywood Hall.

Frank Hilton; or, The Queen's Own.

The Yellow Frigate. Harry Q

Laura Everingham; or, The Highlanders of Glenora. The Captain of the Guard.

Letty Hyde's Lovers. Cavaliers of Fortune.

Second to None: or. The Scots Grevs.

The Constable of France. The Phantom Regiment. The King's Own Borderers. The White Cockade. Dick Rodney.

First Love and Last Love. The Girl he Married. Lady Wedderburn's Wish.

y an Ensign.

Drag

Valenti

CTON.

George Julian.

ledge and Sons.

#### Novels at Two Shillings.—Continued.

#### By Author of "Whitefriars."

Whitehall. I Owen Tudor. | Cæsar Borgia. Whitefriars.

#### By Fielding and Smollett.

FIELDING. Tom Jones. Joseph Andrews. Amelia.

SMOLLETT. Roderick Random. Humphrey Clinker. Peregrine Pickle.

#### By W. H. MAXWELL.

Luck is Everything. Stories of Waterloo. Captain Blake. The Bivouac. Flood and Field.

Wild Sports in the Captain O'Sullivan. West. Hector O'Halloran. Stories of the Peninsular War.

Wild Sports and Adventures in Highlands.

#### By THEODORE HOOK.

Gilbert Gurney. The Parson's Daugh-All in the Wrong. Fathers and Sons. Gervase Skinner.

Cousin William. Man of Many Friends. Passion and Principle. The Widow and the Merton. Marquess. Gurney Married.

Jack Brag. Maxwell. Cousin Geoffry. Peregrine Bunce.

#### By G. P. R. James.

Agincourt. Arabella Stuart. Arrah Neil. Attila. Beauchamp. The Black Eagle. The Brigand. Castelneau. The Castle of Ehrenstein. Charles Tyrrell. The Convict. Darnley. Delaware. De L'Orme. The False Heir.

Forest Days; or, Robin Hood. The Forgery. The Gentleman of the Old School. The Gipsy. Gowrie; The or. King's Plot. Heidelberg. Henry Masterton. Henry of Guise. The Tacquerie. John Marston Hall. The King's Highway. Leonora D'Orco. Morley Ernstein. My Aunt Pontypool.

The Man-at-Arms. Mary of Burgundy. The Old Dominion. One in a Thousand. Philip Augustus. Richelieu. The Robber. Rose D'Albret. Russell. Sir Theodore Brough-The Smuggler. The Stepmother. A Whim and Its Consequences. The Woodman.

#### Novels at Two Shillings .- Continued.

#### By Various Authors.

The Night Side of Nature. Mrs. Crowe. Scottish Chiefs. Fane Porter. Samuel Lover. Rory O'More. Who is to Have it? Feathered Arrow. Gerstaëcker. Each for Himself. Gerstaëcker. Sir Roland Ashton. Lady C. Long. The Young Curate. Matrimonial Shipwrecks. Mrs. Maillard. The Two Baronets. Ladv Charlotte Burv. Country Curate. G. R. Gleig. Handy Andy. Lover. Lamplighter. Miss Cummins. Gideon Giles. T. Miller. Ben Brace. Captain Chamier. The Hussar. Gleig. Guy Livingstone. Running the Gauntlet. Edmund Yates. Kissing the Rod. Edmund Yates. Sir Victor's Choice. Annie Thomas. The Two Midshipmen. Captain Armstrong. Outward Bound. ound. Author of "Rattlin the Reefer."

Emily Chester. Phineas Quiddy. Lewell Pastures. Gilderoy. Black and Gold. Capt. Patten Saunders. Vidocq, the French Police Spy. The Flying Dutchman. Clarissa Harlowe. Richardson. Clives of Burcot. Hesba Stretton. Dr. Goethe's Courtship. Half a Million of Money. A. B. Edwards. The Wandering Jew. The Mysteries of Paris. Ladder of Gold. The Greatest Plague of Life. Nick of the Woods. Whom to Marry. A Cruise on Wheels. Con Cregan. Lever. Arthur O'Leary. Lever. The Pirate of the Mediterranean. Kingston. False Colours. Annie Thomas. Will He Marry Her. John Lang. The Ex-Wife. John Lang. The Ex-Wife. The First Lieutenant's Story. Lady C. Long.

#### RAILWAY LIBRARY.

Price 2s. 6d. each.

The Clockmaker.

Sam Slick. The Vic

The Vicomte de Bragelonne. 2 vols. Dumas.

#### NEW SHILLING VOLUMES.

Routledge's Readings (Comic), Routledge's Readings (Serious), Routledge's Readings (Dramatic), The Book of Modern Scotch Anecdotes,

The Secret of a Life. M. M. Bell.

The Book of Modern Irish Anecdotes.
The Book of Modern English

Anecdotes.

Published by George Routledge and Sons.

# MARK TWAIN'S SKETCHES.

Selected und Rebised by the Author.



LONDON:

GEORGE ROUTLEDGE & SONS. 1872.

250, r. 114.

LONDON :
BRADBURY, EVANS, AND CO., PRINTERS, WHITEFRIARS.

#### AUTHOR'S ADVERTISEMENT.

~~

Messrs. George Routledge and Sons are the only English publishers who pay me any copyright on my books. That is something; but a courtesy which I prize even more, is the opportunity which they have given me to edit and revise the matter for publication myself. This enables me to leave out a good deal of literature which has appeared in England over my name, but which I never wrote. And, as far as this particular volume is concerned, it also enables me to add a number of sketches which I did write, but which have not heretofore been published abroad. This book contains all of my sketches which I feel at all willing to father.

MARK TWAIN.

HARTFORD, 1872.

|  | ı |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### PREFATORY.

~ CEN

IF I were to sell the reader a barrel of molasses, and he, instead of sweetening his substantial dinner with the same at judicious intervals, should eat the entire barrel at one sitting, and then abuse me for making him sick, I would say that he deserved to be made sick for not knowing any better how to utilize the blessings this world affords. And if I sell to the reader this volume of nonsense, and he, instead of seasoning his graver reading with a chapter of it now and then, when his mind demands such relaxation, unwisely overdoses himself with several chapters of it at a single sitting, he will well deserve to be nauseated, and he will have nobody to blame but himself if he is. There is no more sin in publishing an entire volume of nonsense than there is in keeping a candy store with no hardware in it. It lies wholly with the customer whether he will injure himself by means of either, or will derive from them the benefits which they will afford him if he uses their possibilities judiciously.

Respectfully submitted,

THE AUTHOR.

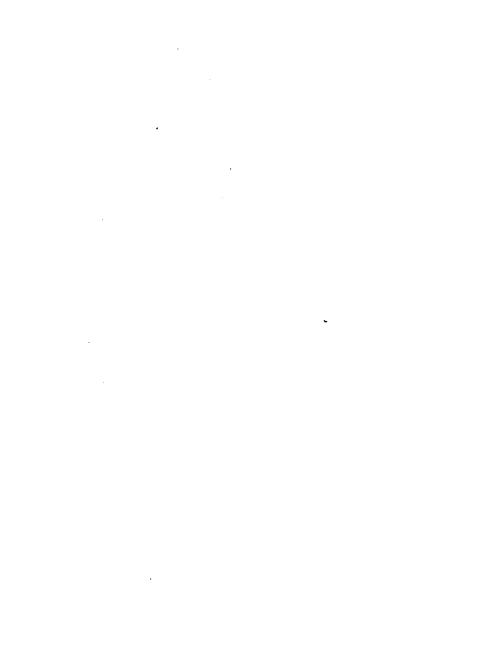

### CONTENTS.

| بسر | ١c. | - | _ |
|-----|-----|---|---|

|                                              |  | I | AGE |
|----------------------------------------------|--|---|-----|
| MEMORANDA                                    |  |   | 11  |
| THE JUMPING FROG                             |  |   | 13  |
| HOW I EDITED AN AGRICULTURAL PAPER           |  |   | 22  |
| A NEW BEECHER CHURCH                         |  |   | 30  |
| THE BAD LITTLE BOY                           |  |   | 41  |
| THE GOOD LITTLE BOY                          |  |   | 45  |
| DANGER OF LYING IN BED                       |  |   | 52  |
| ABOUT BARBERS                                |  |   | 57  |
| HUMAN NATURE                                 |  |   | 63  |
| JOHNNY GREER'S WAY                           |  |   | 64  |
| BREAKINGIT GENTLY                            |  |   | 65  |
| THE JUDGE'S "SPIRITED WOMAN"                 |  |   | 67  |
| MY LATE SENATORIAL SECRETARYSHIP             |  | • | 69  |
| FACTS IN THE CASE OF GEORGE FISHER, DECEASED |  |   | 76  |
| THE GREAT BEEF CONTRACT                      |  |   | 86  |
| THE POOR EDITOR                              |  |   | 96  |
| "AFTER" JENKINS                              |  | • | 99  |
| ANSWER TO INQUIRY FROM COMING MAN            |  |   | 102 |
| CONCERNING CHAMBERMAIDS                      |  |   | 103 |
| BURLESQUE AUTOBIOGRAPHY (OF MARK TWAIN)      |  |   | 106 |

#### CONTENTS.

|                                                 | PAGE  |
|-------------------------------------------------|-------|
| THE UNDERTAKER'S CHAT                           | . 114 |
| THE PETRIFIED MAN                               | . 118 |
| MARVELLOUS "BLOODY MASSACRE"                    | . 122 |
| JOURNALISM IN TENNESSEE                         | . 127 |
| THE NEW CRIME                                   | . 136 |
| LIONIZING MURDERERS                             | . 142 |
| MENTAL PHOTOGRAPHS                              | . 149 |
| A DECEPTION                                     | . 151 |
| CALIFORNIAN ALMANAC                             | . 153 |
| MY WATCH—AN INSTRUCTIVE PAGE FROM A LITTLE TALE | - 156 |
| AN ENTERTAINING ARTICLE                         | . 161 |
| MAP OF PARIS /                                  | . 169 |
| A GENERAL REPLY                                 | . 173 |
| THE LATE BENJAMIN FRANKLIN                      | . 179 |
| FASHION ITEM                                    | . 184 |
| ANSWERS TO CORRESPONDENTS                       | . 186 |
| LUCRETIA SMITH'S SOLDIER                        | . 196 |
| SCRIPTURAL PANORAMIST                           | . 204 |
| AN UNBURLESQUABLE THING                         | . 208 |
| RILEY-NEWSPAPER CORRESPONDENT                   | . 211 |
| THE FACTS CONCERNING THE RECENT RESIGNATION.    | . 217 |
| A DARING ATTEMPT AT A SOLUTION OF IT            | . 227 |
| A MEMORY                                        | . 229 |
| SCIENCE v. LUCK                                 | . 235 |
| AURELIA'S UNFORTUNATE YOUNG MAN /               | . 239 |
| MEDIÆVAL ROMANCE '                              | . 243 |
| MISPLACED CONFIDENCE                            | . 254 |
| THE WIDOW'S PROTEST                             | . 255 |
| POLITICAL ECONOMY                               | . 257 |
| THE KILLING OF JULIUS CÆSAR LOCALIZED           | . 264 |

#### CONTENTS.

|     |        |        |       |             |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   | 1  | PAGE |
|-----|--------|--------|-------|-------------|-----|------|------|-----|------|-----|----|----|----|---|---|----|------|
| AN  | ITEM   | WHI    | CH    | THE         | E   | DIT  | OR   | Н   | 1M   | SEL | F  | CO | UL | D | N | ΤC |      |
|     | UNDE   | RSTAN  | D     |             | •   |      |      |     |      | •   |    | ٠. |    |   |   | ٠. | 272  |
| BAC | K FRO  | м "З   | URR   | UP"         | •   | •    |      |     |      |     | :  |    |    |   |   |    | 277  |
| MO  | RE DIS | TINCT  | NOL   |             |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 281  |
| A L | EGEND. | OF T   | HE (  | CAPIT       | oL  | INE  | VE   | NU  | rs . | -   |    |    |    |   |   |    | 285  |
| ENI | GMA    | •      | •     |             |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 293  |
| wit | -INSP  | IRATI  | ONS   | OF T        | HE  | TV   | vo : | YEA | LR.  | oli | os |    |    | : |   |    | 294  |
| PER | SONAL  | HABI   | TS O  | <b>F</b> ТН | E   | SIAN | 1ESI | е т | wı   | NS- | ~  |    |    |   |   |    | 299  |
| A C | URIOUS | DRE    | AM.   |             |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 305  |
| INQ | UIRY A | BOUT   | INS   | URAN        | (CE | s    |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 318  |
| AD۱ | ICE FO | R GO   | od 1  | ITTL        | E ( | IR   | LS . | , , |      |     |    |    |    |   |   |    | 321  |
| CAN | NIBAL  | ism in | ч тн  | E CA        | RS  |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 323  |
| CÙE | ING A  | COLD   | · ~.  |             |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 336  |
| REV | . HEN  | RY W   | ARD   | BEEC        | HE  | r's  | FA   | RM  |      |     |    |    |    |   |   |    | 342  |
| RÙ  | NNING  | FOR (  | GOVE  | RNOF        | Ł   |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 345  |
| LIT | ERATU  | RE IN  | THE   | DRY         | 7 D | IGG  | ING  | s   | .~   |     |    |    |    |   |   |    | 352  |
| A M | YSTER  | ous '  | visiī | : .         |     |      |      |     |      |     |    |    |    |   |   |    | 354  |

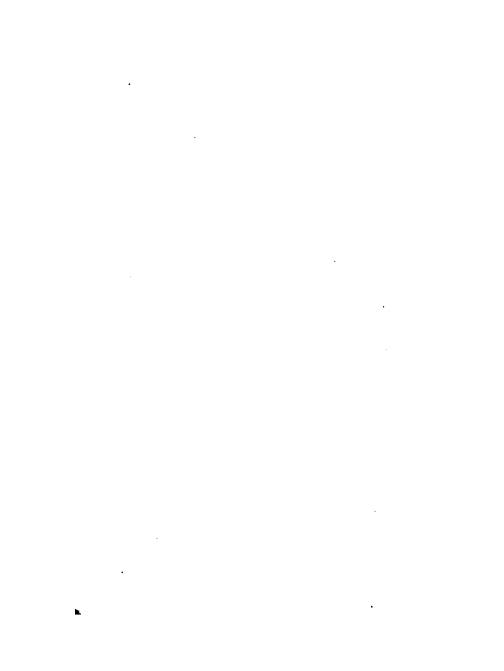

## MARK TWAIN'S SKETCHES

#### MEMORANDA.\*

--- : M :---

THESE Memoranda are not a "humorous" depart-I would not conduct an exclusively and professedly humorous department for any one. I would always prefer to have the privilege of printing a serious and sensible remark, in case one occurred to me, without the reader's feeling obliged to consider himself outraged. We cannot keep the same mood day after day. I am liable, some day, to want to print my opinion on jurisprudence, or Homeric poetry, or international law, and I shall do it. It will be of small consequence to me whether the reader survive or not. I shall never go straining after jokes when in a cheerless mood, so long as the unhackneyed subject of international law is open to me. I will leave all that straining to people who edit professedly and inexorably "humorous" departments and publications.

I have chosen the general title of Memoranda for this

<sup>\*</sup> Preface to the department called "Memoranda" in the Galaxy Magazine.

department, because it is plain and simple, and makes no fraudulent promises. I can print under it statistics, hotel arrivals, or anything that comes handy, without violating faith with the reader.

Puns cannot be allowed a place in this department. Inoffensive ignorance, benignant stupidity, and unostentatious imbecility will always be welcomed and cheerfully accorded a corner, and even the feeblest humour will be admitted when we can do no better; but no circumstances, however dismal, will ever be considered a sufficient excuse for the admission of that last and saddest evidence of intellectual poverty, the Pun.

# THE CELEBRATED JUMPING FROG OF CALAVERAS\* COUNTY.

In compliance with the request of a friend of mine, who wrote me from the East, I called on good-natured, garrulous old Simon Wheeler, and inquired after my friend's friend, Leonidas W. Smiley, as requested to do, and I hereunto append the result. I have a lurking suspicion that Leonidas W. Smiley is a myth; that my friend never knew such a personage; and that he only conjectured that, if I asked old Wheeler about him, it would remind him of his infamous Jim Smiley, and he would go to work and bore me to death with some exasperating reminiscence of him as long and tedious as it should be useless to me. If that was the design, it succeeded.

I found Simon Wheeler dozing comfortably by the bar-room stove of the dilapidated tavern in the decayed mining camp of Angel's, and I noticed that he was fat and bald-headed, and had an expression of winning gentleness and simplicity upon his tranquil countenance. He roused up, and gave me good-day. I told him a friend of mine had commissioned me to make some inquiries about a cherished companion of his boyhood named *Leonidas W*. Smiley—*Rev. Leonidas W*. Smiley, a young minister of the Gospel, who he had heard

<sup>\*</sup> Pronounced Cal-e-va-ras.

was at one time a resident of Angel's Camp. I added that, if Mr. Wheeler could tell me anything about this Rev. Leonidas W. Smiley, I would feel under many obligations to him.

Simon Wheeler backed me into a corner and blockaded me there with his chair, and then sat down and reeled off the monotonous narrative which follows this paragraph. He never smiled, he never frowned, he never changed his voice from the gentle-flowing key to which he tuned the initial sentence, he never betrayed the slightest suspicion of enthusiasm; but all through the interminable narrative there ran a vein of impressive earnestness and sincerity, which showed me plainly that, so far from his imagining that there was anything ridiculous or funny about his story, he regarded it as a really important matter, and admired its two heroes as men of transcendent genius in *finesse*. I let him go on in his own way, and never interrupted him once.

There was a feller here once by the name of Jim Smiley, in the winter of '49—or may be it was the spring of '50—I don't recollect exactly, somehow, though what makes me think it was one or the other is because I remember the big flume warn't finished when he first come to the camp; but any way, he was the curiosest man about always betting on anything that turned up you ever see, if he could get anybody to bet on the other side; and if he couldn't he'd change sides. Anyway what suited the other man would suit him—anyway just so's he got a bet, he was satisfied. But still he was lucky, uncommon lucky; he most always come out winner. He

was always ready and laying for a chance; there couldn't be no solit'ry thing mentioned but that feller'd offer to bet on it, and take ary side you please, as I was just telling you. If there was a horse-race, you'd find him flush or you'd find him busted at the end of it; if there was a dog-fight, he'd bet on it; if there was a cat-fight, he'd bet on it; if there was a chicken-fight, he'd bet on it; why, if there was two birds setting on a fence, he would bet you which one would fly first; or if there was a campmeeting, he would be there reg'lar, to bet on Parson Walker, which he judged to be the best exhorter about here, and so he was too, and a good man. If he even see a straddle-bug start to go anywheres, he would bet you how long it would take him to get to-to wherever he was going to, and if you took him up, he would follow that straddle-bug to Mexico but what he would find out where he was bound for and how long he was on the road. Lots of the boys here has seen that Smiley, and can tell you about him. Why, it never made no difference to him—he would bet on any thing—the dangdest feller. Parson Walker's wife laid very sick once, for a good while, and it seemed as if they warn't going to save her.; but one morning he come in, and Smiley up and asked him how she was, and he said she was considerable better-thank the Lord for his int'nit mercy-and coming on so smart that with the blessing of Prov'dence she'd get well yet; and Smiley, before he thought, says, "Well I'll resk two-and-a-half that she don't, anyway."

Thish-yer Smiley had a mare—the boys called her the fifteen-minute nag, but that was only in fun, you know, because, of course, she was faster than that—and he used

to win money on that horse, for all she was so slow and always had the asthma, or the distemper, or the consumption, or something of that kind. They used to give her two or three hundred yards' start, and then pass her under way; but always at the fag-end of the race she'd get excited and desperate-like, and come cavorting and straddling up, and scattering her legs around limber, sometimes in the air, and sometimes out to one side amongst the fences, and kicking up m-o-r-e dust and raising m-o-r-e racket with her coughing and sneezing and blowing her nose—and always fetch up at the stand just about a neck ahead, as near as you could cypher it down.

And he had a little small bull-pup, that to look at him vou'd think he wan't worth a cent, but to set around and look ornery, and lay for a chance to steal something. But as soon as money was up on him, he was a different dog: his under-jaw'd begin to stick out like the fo'castle of a steamboat, and his teeth would uncover, and shine wicked, you hear me. And a dog might tackle him, and bully-rag him, and bite him, and throw him over his shoulder two or three times, and Andrew Jacksonwhich was the name of the pup-Andrew Jackson would never let on but what he was satisfied, and hadn't expected nothing else-and the bets being doubled and doubled on the other side all the time, till the money was all up; and then all of a sudden he would grab that other dog jest by the j'int of his hind leg and freeze to it-not chaw, you understand, but only jest grip and hang on till they throwed up the sponge, if it was a year. Smiley always come out winner on that pup, till he harnessed

dog once that didn't have no hind legs, because they'd been sawed off by a circular saw, and when the thing had gone along far enough, and the money was all up, and he come to make a snatch for his pet holt, he see in a minute how he'd been imposed on, and how the other dog had him in the door, so to speak, and he 'peared surprised, and then he looked sorter discouraged-like. and didn't try no more to win the fight, and so he got shucked out bad. He give Smiley a look, as much as to say his heart was broke, and it was his fault, for putting up a dog that hadn't no hind legs for him to take holt of, which was his main dependence in a fight, and then he limped off a piece and laid down and died. It was a good pup, was that Andrew Jackson, and would have made a name for hisself if he'd lived, for the stuff was in him, and he had genius—I know it, because he hadn't had no opportunities to speak of, and it don't stand to reason that a dog could make such a fight as he could under them circumstances, if he hadn't no talent. always makes me feel sorry when I think of that last fight of his'n, and the way it turned out.

Well, thish-yer Smiley had rat-tarriers, and chicken cocks, and tom-cats, and all them kind of things, till you couldn't rest, and you couldn't fetch nothing for him to bet on but he'd match you. He ketched a frog one day, and took him home, and said he cal'lated to educate him; and so he never done nothing for three months but set in his back yard and learn that frog to jump. And you bet you he did learn him, too. He'd give him a little punch behind, and the next minute you'd see that frog whirling in the air like a doughnut—see him turn one summerset,

or may be a couple, if he got a good start, and come down flat-footed and all right, like a cat. He got him up so in the matter of catching flies, and kept him in practice so constant, that he'd nail a fly every time as far as he could see him. Smiley said all a frog wanted was education, and he could do 'most anything-and I believe him. Why, I've seen him set Dan'l Webster down here on this floor-Dan'l Webster was the name of the frogand sing out, "Flies, Dan'l, flies!" and quicker'n you could wink, he'd spring straight up, and snake a fly off'n the counter there, and flop down on the floor again as solid as a gob of mud, and fall to scratching the side of his head with his hind foot as indifferent as if he hadn't no idea he had been doin' any more'n any frog might do. You never see a frog so modest and straightfor'ard as he was, for all he was so gifted. And when it come to fair and square jumping on a dead level, he could get over more ground at one straddle than any animal of his breed you ever see. Jumping on a dead level was his strong suit, you understand; and when it come to that, Smiley would ante up money on him as long as he had a red. Smiley was monstrous proud of his frog, and well he might be, for fellers that had travelled and been everywheres, all said he laid over any frog that ever they see.

Well, Smiley kep' the beast in a little lattice box, and he used to fetch him down town sometimes and lay for a bet. One day a feller—a stranger in the camp, he was—come across him with his box, and says:

"What might it be that you've got in the box?"
And Smiley says, sorter indifferent like, "It might be

parrot, or it might be a canary, maybe, but it ain't—it's only just a frog."

And the feller took it, and looked at it careful, and turned it round this way and that, and says, "H'm—so 'tis. Well, what's he good for ?"

"Well," Smiley says, easy and careless, "he's good enough for *one* thing, I should judge—he can outjump any frog in Calaveras county."

The feller took the box again, and took another long, particular look, and give it back to Smiley, and says, very deliberate, "Well, I don't see no p'ints about that frog that's any better'n any other frog."

"Maybe you don't," Smiley says. "Maybe you understand frogs, and maybe you don't understand 'em; maybe you've had experience, and maybe you ain't only a amature, as it were. Anyways, I've got my opinion, and I'll resk forty dollars that he can outjump any frog in Calaveras county."

And the feller studied a minute, and then says, kinder sad like, "Well, I'm only a stranger here, and I ain't got no frog; but if I had a frog, I'd bet you."

And then Smiley says, "That's all right—that's all right—if you'll hold my box a minute, I'll go and get you a frog." And so the feller took the box, and put up his forty dollars along with Smiley's, and set down to wait.

So he set there a good while thinking and thinking to hisself, and then he got the frog out and prised his mouth open and took a teaspoon and filled him full of quail shot—filled him pretty near up to his chin—and set him on the floor. Smiley he went to the swamp and

slopped around in the mud for a long time, and finally he ketched a frog, and fetched him in, and give him to this feller, and says:

"Now, if you're ready, set him alongside of Dan'l, with his fore-paws just even with Dan'l's, and I'll give the word." Then he says, "One—two—three—git!" and him and the feller touched up the frogs from behind, and the new frog hopped off lively, but Dan'l give a heave, and hysted up his shoulders—so—like a Frenchman, but it wan't no use—he couldn't budge; he was planted as solid as a church, and he couldn't no more stir than if he was anchored out. Smiley was a good deal surprised, and he was disgusted too, but he didn't have no idea what the matter was, of course.

The feller took the money and started away; and when he was going out at the door, he sorter jerked his thumb over his shoulder—this way—at Dan'l, and says again, very deliberate, "Well, I don't see no p'ints about that frog that's any better'n any other frog."

Smiley he stood scratching his head and looking down at Dan'l a long time, and at last he says, "I do wonder what in the nation that frog throw'd off for—I wonder if there ain't something the matter with him—he 'pears to look mighty baggy, somehow." And he ketched Dan'l by the nap of the neck, and hefted him, and says, "Why, blame my cats, if he don't weigh five pound!" and turned him upside down, and he belched out a double handful of shot. And then he see how it was, and he was the maddest man—he set the frog down and took out after that feller, but he never ketched him. And——

[Here Simon Wheeler heard his name called from the

front yard, and got up to see what was wanted.] And turning to me as he moved away, he said: "Just set where you are, stranger, and rest easy—I ain't going to be gone a second."

But, by your leave, I did not think that a continuation of the history of the enterprising vagabond *Jim* Smiley would be likely to afford me much information concerning the Rev. *Leonidas W.* Smiley, and so I started away.

At the door I met the sociable Wheeler returning, and he button-holed me and recommenced:

"Well, thish-yer Smiley had a yaller one-eyed cow that didn't have no tail, only jest a short stump like a bannanner, and——"

Lacking both time and inclination, I did not wait to hear about the afflicted cow, but took my leave.

## HOW I EDITED AN AGRICULTURAL PAPER ONCE.

I DID not take the temporary editorship of an agricultural paper without misgivings. Neither would a landsman take command of a ship without misgivings. But I was in circumstances that made the salary an object. The regular editor of the paper was going off for a holiday, and I accepted the terms he offered, and took his place.

The sensation of being at work again was luxurious, and I wrought all the week with unflagging pleasure. We went to press, and I waited a day with some solicitude to see whether my effort was going to attract any notice. As I left the office, toward sundown, a group of men and boys at the foot of the stairs dispersed with one impulse, and gave me passage-way, and I heard one or two of them say: "That's him!" I was naturally pleased by this incident. The next morning I found a similar group at the foot of the stairs, and scattering couples and individuals standing here and there in the street, and over the way, watching me with interest. The group separated and fell back as I approached, and I heard a man say, "Look at his eye!" I pretended not to observe the notice I was attracting, but secretly I was

pleased with it, and was purposing to write an account of it to my aunt. I went up the short flight of stairs, and heard cheery voices and a ringing laugh as I drew near the door, which I opened, and caught a glimpse of two young rural-looking men, whose faces blanched and lengthened when they saw me, and then they both plunged through the window with a great crash. I was surprised.

In about half an hour an old gentleman, with a flowing beard and a fine but rather austere face, entered, and sat down at my invitation. He seemed to have something on his mind. He took off his hat and set it on the floor, and got out of it a red silk handkerchief and a copy of our paper.

He put the paper on his lap, and, while he polished his spectacles with his handkerchief, he said, "Are you the new editor?"

I said I was.

"Have you ever edited an agricultural paper before?"

"No," I said; "this is my first attempt."

"Very likely. Have you had any experience in agriculture practically?"

"No, I believe I have not."

"Some instinct told me so," said the old gentleman, putting on his spectacles and looking over them at me with asperity, while he folded his paper into a convenient shape. "I wish to read you what must have made me have that instinct. It was this editorial. Listen, and see if it was you that wrote it:—

"'Turnips should never be pulled, it injures them-

It is much better to send a boy up and let him shake the tree.'

"Now, what do you think of that?—for I really suppose you wrote it?"

"Think of it? Why, I think it is good. I think it is sense. I have no doubt that every year millions and millions of bushels of turnips are spoiled in this township alone by being pulled in a half-ripe condition, when, if they had sent a boy up to shake the tree——"

"Shake your grandmother! Turnips don't grow on trees!"

"Oh, they don't, don't they? Well, who said they did? The language was intended to be figurative, wholly figurative. Anybody that knows anything will know that I meant that the boy should shake the vine."

Then this old person got up and tore his paper all into small shreds, and stamped on them, and broke several things with his cane, and said I did not know as much as a cow; and then went out and banged the door after him, and, in short, acted in such a way that I fancied he was displeased about something. But, not knowing what the trouble was, I could not be any help to him.

Pretty soon after this a long cadaverous creature, with lanky locks hanging down to his shoulders, and a week's stubble bristling from the hills and valleys of his face, darted within the door, and halted, motionless, with finger on lip, and head and body bent in listening attitude. No sound was heard. Still he listened. No sound. Then he turned the key in the door, and came elaborately tiptoeing toward me till he was within long

reaching distance of me, when he stopped, and after scanning my face with intense interest for a while, drew a folded copy of our paper from his bosom, and said—

"There, you wrote that. Read it to me, quick! Relieve me, I suffer."

I read as follows: and as the sentences fell from my lips I could see the relief come, I could see the drawn muscles relax, and the anxiety go out of the face, and rest and peace steal over the features like the merciful moonlight over a desolate landscape:

"The guano is a fine bird, but great care is necessary in rearing it. It should not be imported earlier than June or later than September. In the winter it should be kept in a warm place, where it can hatch out its young.

"It is evident that we are to have a backward season for grain. Therefore, it will be well for the farmer to begin setting out his corn-stalks and planting his buckwheat cakes in July instead of August.

"Concerning the Pumpkin.—This berry is a favourite with the natives of the interior of New England, who prefer it to the gooseberry for the making of fruit cake, and who likewise give it the preference over the raspberry for feeding cows, as being more filling and fully as satisfying. The pumpkin is the only esculent of the orange family that will thrive in the North, except the gourd and one or two varieties of the squash. But the custom of planting it in the front yard with the shrubbery is fast going out of vogue, for it is now generally conceded that the pumpkin as a shade tree is a failure.

"Now, as the warm weather approaches, and the ganders begin to spawn——"

The excited listener sprang toward me, to shake hands, and said—

"There, there, that will do! I know I am all right now, because you have read it just as I did, word for word. But, stranger, when I first read it this morning I said to myself, I never, never believed it before, notwithstanding my friends kept me under watch so strict, but now I believe I am crazy; and with that I fetched a howl that you might have heard two miles, and started out to kill somebody—because, you know, I knew it would come to that sooner or later, and so I might as well begin. I read one of them paragraphs over again, so as to be certain, and then I burned my house down and started. I have crippled several people, and have got one fellow up a tree, where I can get him if I want But I thought I would call in here as I passed him. along, and make the thing perfectly certain; and now it is certain, and I tell you it is lucky for the chap that is in the tree. I should have killed him, sure, as I went back. Good-by, sir, good-by; you have taken a great load off my mind. My reason has stood the strain of one of your agricultural articles, and I know that nothing can ever unseat it now. Good-by, sir."

I felt a little uncomfortable about the cripplings and arsons this person had been entertaining himself with, for I could not help feeling remotely accessory to them; but these thoughts were quickly banished, for the regular editor walked in! [I thought to myself, Now, if you had gone to Egypt as I recommended you to I might have had a chance to get my hand in; but you wouldn't do it, and here you are. I sort of expected you.]

The editor was looking sad and perplexed and dejected.

He surveyed the wreck which that old rioter and those two young farmers had made, and then said, "This is a sad business—a very sad business. There is the mucilage bottle broken, and six panes of glass, and a spittoon and two candlesticks. But that is not the worst. The reputation of the paper is injured, and permanently, I fear. True, there never was such a call for the paper before, and it never sold such a large edition or soared to such celebrity; but does one want to be famous for lunacy, and prosper upon the infirmities of his mind? My friend, as I am an honest man, the street out here is full of people, and others are roosting on the fences, waiting to get a glimpse of you, because they think you are crazy. And well they might after reading your editorials. They are a disgrace to journalism. Why, what put it into your head that you could edit a paper of this nature? You do not seem to know the first rudiments of agriculture. You speak of a furrow and a harrow as being the same thing; you talk of the moulting season for cows; and you recommend the domestication of the pole-cat on account of its playfulness and its excellence as a ratter. Your remark that clams will lie quiet if music be played to them was superfluous—entirely superfluous. Nothing disturbs Clams always lie quiet. Clams care nothing clams. whatever about music. Ah, heavens and earth, friend! if you had made the acquiring of ignorance the study of your life you could not have graduated with higher honour than you could to-day. I never saw anything

like it. Your observation that the horse-chestnut as an article of commerce is steadily gaining in favour is simply calculated to destroy this journal. I want you to throw up your situation and go. I want no more holiday—I could not enjoy it if I had it. Certainly not with you in my chair. I would always stand in dread of what you might be going to recommend next. It makes me lose all patience every time I think of your discussing oyster beds under the head of 'Landscape Gardening.' I want you to go. Nothing on earth could persuade me to take another holiday. Oh, why didn't you tell me you didn't know anything about agriculture?"

"Tell you, you cornstalk, you cabbage, you son of a cauliflower? It's the first time I ever heard such an unfeeling remark. I tell you I have been in the editorial business going on fourteen years, and it is the first time I ever heard of a man's having to know anything in order to edit a newspaper. You turnip! Who write the dramatic critiques for the second-rate papers? Why, a parcel of promoted shoemakers and apprentice apothecaries, who know just as much about good acting as I do about good farming, and no more. Who review the books? People who never wrote one. Who do up the heavy leaders on finance? Parties who have had the largest opportunities for knowing nothing about it. Who criticise the Indian campaigns? Gentlemen who do not know a war-whoop from a wigwam, and who never have had to run a foot-race with a tomahawk, or pluck arrows out of the several members of their families to build the evening camp-fire with. Who write the temperance appeals and clamour about the flowing bowl? Folks who will never draw another sober breath till they do it in the grave. Who edit the agricultural papers, you-yam? Men, as a general thing, who fail in the poetry line, yellow-covered novel line, sensation-drama line, city-editor line, and finally fall back on agriculture as a temporary reprieve from the poor-house. You try to tell me anything about the newspaper business! Sir, I have been through it from Alpha to Omaha, and I tell you that the less a man knows the bigger noise he makes and the higher the salary he commands. Heaven knows if I had but been ignorant instead of cultivated, and impudent instead of diffident, I could have made a name for myself in this cold selfish world. I take my leave, sir. Since I have been treated as you have treated me, I am perfectly willing to go. But I have done my duty. I have fulfilled my contract, as far as I was permitted to do it. I said I could make your paper of interest to all classes, and I have. I said I could run your circulation up to twenty thousand copies, and if I had had two more weeks I'd have done it. And I'd have given you the best class of readers that ever an agricultural paper had—not a farmer in it, nor a solitary individual who could tell a water-melon tree from a peach-vine to save his life. You are the loser by this rupture, not me. Pie-plant. Adios."

I then left.

#### A NEW BEECHER CHURCH.

IF the Rev. Mr. Smith, or the Rev. Mr. Jones, or the Rev. Mr. Brown, were about to build a new church edifice, it would be projected on the same old pattern, and be like pretty much all the other churches in the country, and so I would naturally mention it as a new Presbyterian church, or a new Methodist, or a new Baptist church, and never think of calling it by the pastor's name; but when a Beecher projects a church, that edifice is necessarily going to be something entirely fresh and original; it is not going to be like any other church in the world; it is going to be as variegated, eccentric, and marked with as peculiar and striking an individuality as a Beecher himself; it is going to have a deal more Beecher in it than any one narrow creed can fit into without rattling, or any one arbitrary order of architecture can symmetrically enclose and cover. Consequently to call it simply a Congregational church would not give half an idea of the thing. There is only one word broad enough, and wide enough, and deep enough to take in the whole affair, and express it cleanly, luminously, and concisely—and that is Beecher. The projected edifice I am about to speak of is, therefore, properly named in my caption as a new "Beecher Church."

The projector is the Rev. Thomas K. Beecher—brother of the other one, of course—I never knew but one Beecher that wasn't, and he was a nephew. The new church is to be built in Elmira, N. Y., where Mr. B. has been preaching to one and the same congregation for the last sixteen years, and is thoroughly esteemed and beloved by his people. I have had opportunity to hear all about the new church, for I have lately been visiting in Elmira.

Now, when one has that disease which give its possessor the title of "humorist," he must make oath to his statements, else the public will not believe him. Therefore I make solemn oath that what I am going to tell about the new church is the strict truth.

The main building—for there are to be three, massed together in a large grassy square, ornamented with quite a forest of shade trees—will be the church proper. will be lofty, in order to secure good air and ventilation. The auditorium will be circular—an amphitheatre, after the ordinary pattern of an opera-house, without galleries. It is to seat a thousand persons. On one side (or one end, if you choose) will be an ample, raised platform for the minister, the rear half of which will be occupied by the organ and the choir. Before the minister will be the circling amphitheatre of pews, the first thirty or forty on the level floor, and the next rising in graduated tiers to the walls. The seats on the level floor will be occupied by the aged and infirm, who can enter the church through a hall under the speaker's platform, without climbing any stairs. The people occupying the raised tiers will enter by a dozen doors opening into the church from a lobby like an opera-house lobby, and descend the various aisles to their places. In case of fire or earth-quakes these numerous exits will be convenient and useful.

No space is to be wasted. Under the raised tiers of pews are to be stalls for horses and carriages, so that these may be sheltered from sun and rain. There will be twenty-four of these stalls, each stall to be entered by an arch of ornamental masonry—no doors to open or shut. Consequently, the outside base of the church will have a formidable port-hole look, like a man-of-war. The stalls are to be so mailed with "deadeners," and so thoroughly plastered, that neither sound nor smell can ascend to the church and offend the worshippers. The horses will be in attendance at church but an hour or two at a time, of course, and can defile the stalls but little; an immediate cleansing after they leave is to set that all right again.

There is to be no steeple on the church—merely because no practical use can be made of it.

There is to be no bell, because all men know what time church service begins without that exasperating nuisance. In explanation of this remark, I will state that at home I suffer in the vicinity and under the distracting clangour of thirteen church bells, all of whom (is that right?) clamour at once, and no two in accord. A large part of my time is taken up in devising cruel and unusual sufferings and in fancy inflicting them on those bell-ringers, and having a good time.

The second building is to be less lofty than the church; it is to be built right against the rear of it, and communicate with it by a door. It is to have two stories. On

the first floor will be three distinct Sunday school rooms; all large, but one considerably larger than the other two. The Sunday school connected with Mr. Beecher's church has always been a "graded" one, and each department singularly thorough in its grade of instruction; the pupil wins his advancement to the higher grades by hard-won proficiency, not by mere added years. The largest of the three compartments will be used as the main Sunday school room and for the week-day evening lecture.

The whole upper story of this large building will be well lighted and ventilated, and occupied wholly as a play-room for the children of the church, and it will stand open and welcome to them through all the weekdays. They can fill it with their playthings if they choose, and besides it will be furnished with dumb-bells, swings, rocking-horses, and all such matters as children delight in. The idea is to make a child look upon a church as only another *home*, and a sunny one, rather than as a dismal exile or a prison.

The third building will be less lofty than the second; it will adjoin the rear of the second, and communicate with it by a door or doors. It will consist of three stories. Like the other two buildings, it will cover considerable ground. On the first floor will be the "church parlours" where the usual social gatherings of modern congregations are held. On the same floor, and opening into the parlours, will be a reception-room, and also a circulating library—a free library—not simply free to the church membership, but to everybody, just as is the present library of Mr. Beecher's church (and few libraries are more extensively and more diligently and gratefully

used than this one). Also on this first floor, and communicating with the parlours, will be-tell it not in Gath, publish it not in Askalon!-six bath rooms!-hot and cold water—free tickets issued to any applicant among the unclean of the congregation! The idea is sound and sensible, for this reason: Many members of all congregations have no good bathing facilities, and are not able to pay for them at the barbers' shops without feeling the expense; and yet a luxurious bath is a thing that all civilized beings greatly enjoy and derive healthy benefit from. The church buildings are to be heated by steam, and consequently the waste steam can be very judiciously utilised in the proposed bath rooms. In speaking of this bath-room project, I have revealed a state secret—but I never could keep one of any kind, state or otherwise. Even the congregation were not to know of this matter. the building committee were to leave it unmentioned in their report; but I got hold of it—and from a member of that committee, too-and I had rather part with one of my hind legs than keep still about it. The bath rooms are unquestionably to be built, and so why not tell it?

In the second story of this third building will be the permanent residence of the "church missionary," a lady who constantly looks after the poor and sick of the church; also a set of lodging and living rooms for the janitors (or janitresses?—for they will be women, Mr. Beecher holding that women are tidier and more efficient in such a position than men, and that they ought to dwell upon the premises and give them their undivided care); also on this second floor are to be six rooms to do duty as a church infirmary for the sick poor of the congrega-

tion, this church having always supported and taken care of its own unfortunates instead of leaving them to the public charity. In the infirmary will be kept one or two water-beds (for invalids whose pains will not allow them to lie on a less yielding substance), and half-a-dozen reclining invalid-chairs on wheels. The water-beds and invalid-chairs at present belonging to the church are always in demand and never out of service. Part of the appurtenances of the new church will be a horse and an easy vehicle, to be kept and driven by a janitor, and used wholly for giving the church's indigent invalids air and exercise. It is found that such an establishment is daily needed—so much so, indeed, as to almost amount to a church necessity.

The third story of this third building is to be occupied as the church kitchen, and it is sensibly placed aloft, so that the ascending noises and boarding-house smells shall go up and aggravate the birds instead of the saintsexcept such of the latter as are above the clouds, and they can easily keep out of the way of it, no doubt. Dumb-waiters will carry the food down to the church parlours, instead of up. Why is it that nobody has thought of the simple wisdom of this arrangement before? Is it for a church to step forward and tell us how to get rid of kitchen smells and noises? If it be asked why the new church will need a kitchen, I remind the reader of the infirmary occupants, etc. They must eat; and, besides, social gatherings of members of this congregation meet at the church parlours as often as three and four evenings a week, and sew, drink tea, and g---. G. It commences with g, I think, but somehow I

cannot think of the word. The new church parlours will be large, and it is intended that these social gatherings shall be promoted and encouraged, and that they shall take an added phase, viz.: when several families want to indulge in a little reunion, and have not room in their small houses at home, they can have it in the church parlours. You will notice in every feature of this new church one predominant idea and purpose always discernible—the banding together of the congregation as a family, and the making of the church a home. You see it in the play-room, the library, the parlours, the baths, the infirmary—it is everywhere. It is the great central, ruling idea. To entirely consummate such a thing would be impossible with nearly any other congregation in the Union; but after sixteen years of moulding and teaching, Mr. Beecher has made it wholly possible and practicable with this one. It is not stretching metaphor too far to say that he is the father of his people, and his church their mother.

If the new church project is a curiosity, it is still but an inferior curiosity compared to the plan of raising the money for it. One could have told, with his eyes shut and one hand tied behind him, that it originated with a Beecher—I was going to say with a lunatic, but the success of the plan robs me of the opportunity.

When it was decided to build a new church edifice at a cost of not less than 40,000 dollars nor more than 50,000 dollars (for the membership is not three hundred and fifty strong, and there are not six men in it who can strictly be called rich), Mr. Beecher gave to each member a printed circular worded as follows—each circular

enclosed in an envelope prepaid and addressed to himself, to be returned through the post-office:

#### [CONFIDENTIAL.]

It is proposed to build a meeting-house and other rooms for the the use of the church. To do this work honestly and well, it is proposed to spend *one year* in raising a part of the money *in advance*, and in getting plans and making contracts.

| One year—plans and contracts April 1, 1871, to 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, ,, build and cover in ,, 1872, ,, 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,, ,, plaster, finish, and furnish . ,, 1873, ,, 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, ,, pay for in full and dedicate . ,, 1874, ,, 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| It is proposed to expend not less than twenty thousand dollars not more than fifty thousand—according to the ability shown by the returns of these cards of <i>confidential</i> subscription. Any member of the church and congregation, or any friend of the church, is allowed and invited to subscribe. But no one is urged.  T. K. BEECHER, Pastor. |
| To help build our meeting-house, I think that I shall be able                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , to give                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Not less than and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Not more than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Each year for four years, beginning April 1, 1871.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Or I can make in one payment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trusting in the Lord to help me, I hereby subscribe the same as noted above.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

The subscriptions were to be wholly voluntary and strictly confidential; no one was to know the amount of a man's subscription except himself and the minister; nobody was urged to give anything at all; all were simply invited to give whatever sum they felt was right and just, from ten cents upward, and no questions asked, no cri-

Name Residence

ticisms made, no revealments uttered. There was no possible chance for glory, for even though a man gave his whole fortune nobody would ever know it. I do not know when anything has struck me as being so utopian, so absurdly romantic, so ignorant, on its face, of human nature. And so anybody would have thought. said Mr. Beecher had "educated" his people, and that each would give as he privately felt able, and not bother about the glory. I believed human nature to be a more potent educator than any minister, and that the result would show it. But I was wrong. At the end of a month or two, some two-thirds of the circulars had wended back, one by one, to the pastor, silently and secretly, through the post-office, and then, without mentioning the name of any giver or the amount of his gift, Mr. Beecher announced from the pulpit that all the money needed was pledged—the certain amount being over 45,000 dollars, and the possible amount over 53,000 dollars! When the remainder of the circulars have come in, it is confidently expected and believed that they will add to these amounts a sum of not less than 10,000 dollars. A great many subscriptions from children and working men consisted of cash enclosures ranging from a ten cent. currency stamp up to five, ten, and fifteen dol-As I said before, the plan of levying the building tax, and the success of the plan, are much more curious and surprising than the exceedingly curious edifice the money is to create.

The reason the moneys are to be paid in four annual instalments—for that is the plan—is, partly to make the payments easy, but chiefly because the church is to be

substantially built, and its several parts allowed time to settle and season, each in its turn. For instance, the substructures will be allowed a good part of the first year to settle and compact themselves, after completion; the walls the second year, and so forth and so on. There is to be no work done by contract, and no unseasoned wood used. The materials are to be sound and good; and honest, competent, conscientious workmen (Beecher says there are such, the opinion of the world to the contrary notwithstanding) hired at full wages, by the day, to put them together.

The above statements are all true and genuine, according to the oath I have already made thereto, and which I am now about to repeat before a notary, in legal form, with my hand upon the Book. Consequently we are going to have at least one sensible, but very, very curious church in America.

I am aware that I had no business to tell all these matters, but the reporter instinct was strong upon me, and I could not help it. And besides they were in everybody's mouth in Elmira, anyway.

# THE STORY OF THE BAD LITTLE BOY WHO DIDN'T COME TO GRIEF.

ONCE there was a bad little boy, whose name was Jim—though, if you will notice, you will find that bad little boys are nearly always called James in your Sundayschool books. It was very strange, but still it was true, that this one was simply called Jim.

He didn't have any sick mother, either—a sick mother who was pious and had the consumption, and would be glad to lie down in the grave and be at rest, but for the strong love she bore her boy, and the anxiety she felt that the world would be harsh and cold toward him when she was gone. Most bad boys in the Sunday books are named James, and have sick mothers, who teach them to say, "Now I lay me down," &c., and sing them to sleep with sweet plaintive voices, and then kiss them good-night, and kneel down by the bedside and But it was different with this fellow. named Jim, and there wasn't anything the matter with his mother—no consumption, or anything of that kind. She was rather stout than otherwise, and she was not pious; moreover, she was not anxious on Jim's account. She said if he were to break his neck, it wouldn't be much loss. She always spanked Tim to sleep, and she never kissed him good-night; on the contrary, she boxed his ears when she was ready to leave him.

Once this little bad boy stole the key of the pantry and slipped in there and helped himself to some jam, and filled up the vessel with tar, so that his mother would never know the difference; but all at once a terrible feeling didn't come over him, and something didn't seem to whisper to him, "Is it right to disobey my mother? Isn't it sinful to do this? Where do bad little boys go who gobble up their good kind mother's iam?" and then he didn't kneel down all alone and promise never to be wicked any more, and rise up with a light, happy heart, and go and tell his mother all about it, and beg her forgiveness, and be blessed by her with tears of pride and thankfulness in her eyes. No; that is the way with all other bad boys in the books; but it happened otherwise with this Jim, strangely enough. He ate that jam, and said it was bully, in his sinful, vulgar way; and he put in the tar, and said that was bully also, and laughed, and observed "that the old woman would get up and snort" when she found it out; and when she did find it out, he denied knowing anything about it, and she whipped him severely, and he did the crying himself. Everything about this boy was curious -everything turned out differently with him from the way it does to the bad Jameses in the books.

Once he climbed up Farmer Acorn's apple-tree to steal apples, and the limb didn't break, and he didn't fall and break his arm, and get torn by the farmer's great dog, and then languish on a sick bed for weeks, and repent and become good. Oh! no; he stole as many

apples as he wanted, and came down all right; and he was all ready for the dog too, and knocked him endways with a brick when he came to tear him. It was very strange—nothing like it ever happened in those mild little books with marbled backs, and with pictures in them of men with swallow-tailed coats, and bell-crowned hats, and pantaloons that are short in the legs, and women with the waists of their dresses under their arms, and no hoops on. Nothing like it in any of the Sunday-school books.

Once he stole the teacher's penknife, and when he was afraid it would be found out, and he would get whipped, he slipped it into George Wilson's cap-poor Widow Wilson's son, the moral boy, the good little boy of the village, who always obeyed his mother, and never told an untruth, and was fond of his lessons and infatuated with Sunday-school. And when the knife dropped from the cap, and poor George hung his head and blushed, as if in conscious guilt, and the grieved teacher charged the theft upon him, and was just in the very act of bringing the switch down upon his trembling shoulders, a white-haired improbable justice of the peace did not suddenly appear in their midst and strike an attitude and say "Spare this noble boy-there stands the cowering culprit! I was passing the school-door at recess, and, unseen myself, I saw the theft committed!" And then Jim didn't get whaled, and the venerable justice didn't read the tearful school a homily, and take George by the hand and say such a boy deserved to be exalted, and then tell him to come and make his home with him, and sweep out the office, and make fires, and

run errands, and chop wood, and study law, and help his wife to do household labours, and have all the balance of the time to play, and get forty cents a month, and be happy. No; it would have happened that way in the books, but it didn't happen that way to Jim. No meddling old clam of a justice dropped in to make trouble, and so the model boy George got thrashed, and Jim was glad of it; because, you know, Jim hated moral boys. Jim said he was "down on them milksops." Such was the coarse language of this bad, neglected boy.

But the strangest thing that ever happened to Jim was the time he went boating on Sunday and didn't get drowned, and that other time that he got caught out in the storm when he was fishing on Sunday, and didn't get struck by lightning. Why, you might look, and look, and look through the Sunday-school books, from now till next Christmas, and you would never come across anything like this. Oh! no; you would find that all the bad boys who go boating on Sunday invariably get drowned; and all the bad boys who get caught out in storms, when they are fishing on Sunday, infallibly get struck by lightning. Boats with bad boys in them always upset on Sunday, and it always storms when bad boys go fishing on the Sabbath. How this Jim ever escaped is a mystery to me.

This Jim bore a charmed life—that must have been the way of it. Nothing could hurt him. He even gave the elephant in the menagerie a plug of tobacco, and the elephant didn't knock the top of his head off with his trunk. He browsed around the cupboard after

essence of peppermint, and didn't make a mistake and drink aquafortis. He stole his father's gun and went hunting on the Sabbath, and didn't shoot three or four He struck his little sister on the of his fingers off. temple with his fist when he was angry, and she didn't linger in pain through long summer days, and die with sweet words of forgiveness upon her lips that redoubled the anguish of his breaking heart. No; she hit back; and she never got sick at all. He ran off and went to sea at last, and didn't come back and find himself sad and alone in the world, his loved ones sleeping in the quiet churchyard, and the vine-embowered home of his boyhood tumbled down and gone to decay. Ah! no; he came home drunk as a piper, and got into the station-house the first thing.

And he grew up, and married, and raised a large family, and brained them all with an axe one night, and got wealthy by all manner of cheating and rascality; and now he is the infernalest wickedest scoundrel in his native village, and is universally respected, and belongs to the Legislature.

So you see there never was a bad James in the Sunday-school books that had such a streak of luck as this sinful Jim with the charmed life.

# THE STORY OF THE GOOD LITTLE BOY WHO DID NOT PROSPER.

ONCE there was a good little boy by the name of Tacob Blivens. He always obeyed his parents, no matter how absurd and unreasonable their demands were; and he always learned his book, and never was late at Sabbath School. He would not play hookey, even when his sober judgment told him it was the most profitable thing he could do. None of the other boys could ever make that boy out, he acted so strangely. He wouldn't lie, no matter how convenient it was. He just said it was wrong to lie, and that was sufficient for him. And he was so honest that he was simply ridiculous. The curious ways that that Jacob had surpassed everything. He wouldn't play marbles on Sunday, he wouldn't rob birds' nests, he wouldn't give hot pennies to organ-grinders' monkeys; he didn't seem to take any interest in any kind of rational amusement. So the other boys used to try to reason it out and come to an understanding of him, but they couldn't arrive at any satisfactory conclusion. As I said before, they could only figure out a sort of vague idea that he was "afflicted," and so they took him under their protection, and never allowed any harm to come to him.

This good little boy read all the Sunday-school books; they were his greatest delight. This was the whole secret of it. He believed in the good little boys they put in the Sunday-school books; he had every confidence in them. He longed to come across one of them alive, once; but he never did. They all died before his time, maybe. Whenever he read about a particularly good one he turned over quickly to the end to see what became of him, because he wanted to travel thousands of miles and gaze on him; but it wasn't any use; that good little boy always died in the last chapter, and there was a picture of the funeral, with all his relations and the Sunday-school children standing around the grave in pantaloons that were too short, and bonnets that were too large, and everybody crying into handkerchiefs that had as much as a yard and a half of stuff in them. He was always headed off in this way. He never could see one of those good little boys on account of his always dying in the last chapter.

Jacob had a noble ambition to be put in a Sunday-school book. He wanted to be put in, with pictures representing him gloriously declining to lie to his mother, and her weeping for joy about it; and pictures representing him standing on the doorstep giving a penny to a poor beggar-woman with six children, and telling her to spend it freely, but not to be extravagant, because extravagance is a sin; and pictures of him magnanimously refusing to tell on the bad boy who always lay in wait for him around the corner as he came from school, and welted him over the head with a lath, and then chased him home, saying, "Hi! hi!" as he pro-

ceeded. That was the ambition of young Jacob Blivens. He wished to be put in a Sunday-school book. It made him feel a little uncomfortable sometimes when he reflected that the good little boys always died. He loved to live, you know, and this was the most unpleasant feature about being a Sunday-school-book boy. He knew it was not healthy to be good. He knew it was more fatal than consumption to be so supernaturally good as the boys in the books were; he knew that none of them had ever been able to stand it long, and it pained him to think that if they put him in a book he wouldn't ever see it, or even if they did get the book out before he died it wouldn't be popular without any picture of his funeral in the back part of it. It couldn't be much of a Sunday-school book that couldn't tell about the advice he gave to the community when he was dying. So at last, of course, he had to make up his mind to do the best he could under the circumstances—to live right, and hang on as long as he could, and have his dying speech all ready when his time came.

But somehow nothing ever went right with this good little boy; nothing ever turned out with him the way it turned out with the good little boys in the books. They always had a good time, and the bad boys had the broken legs; but in his case there was a screw loose somewhere, and it all happened just the other way. When he found Jim Blake stealing apples, and went under the tree to read to him about the bad little boy who fell out of a neighbour's apple-tree and broke his arm, Jim fell out of the tree too, but he fell on him, and broke his arm, and Jim wasn't hurt at all. Jacob couldn't

understand that. There wasn't anything in the books like it!

And once, when some bad boys pushed a blind man over in the mud, and Jacob ran to help him up and receive his blessing, the blind man did not give him any blessing at all, but whacked him over the head with his stick and said he would like to catch him shoving him again, and then pretending to help him up. This was not in accordance with any of the books. Jacob looked them all over to see.

One thing that Jacob wanted to do was to find a lame dog that hadn't any place to stay, and was hungry and persecuted, and bring him home and pet him, and have that dog's imperishable gratitude. And at last he found one and was happy; and he brought him home and fed him, but when he was going to pet him the dog flew at him and tore all the clothes off him except those that were in front, and made a spectacle of him that was astonishing. He examined authorities, but he could not understand the matter. It was of the same breed of dogs that was in the books, but it acted very differently. Whatever this boy did he got into trouble. The very things the boys in the books got rewarded for turned out to be about the most unprofitable things he could invest in.

Once when he was on his way to Sunday-school he saw some bad boys starting off pleasuring in a sail-boat. He was filled with consternation, because he knew from his reading that boys who went sailing on Sunday invariably got drowned. So he ran out on a raft to warn them, but a log turned with him and slid him into the

river. A man got him out pretty soon, and the doctor pumped the water out of him, and gave him a fresh start with his bellows, but he caught cold and lay sick a-bed nine weeks. But the most unaccountable thing about it was that the bad boys in the boat had a good time all day, and then reached home alive and well in the most surprising manner. Jacob Blivens said there was nothing like these things in the books. He was perfectly dumbfounded.

When he got well he was a little discouraged, but he resolved to keep on trying anyhow. He knew that so far his experiences wouldn't do to go in a book, but he hadn't yet reached the allotted term of life for good little boys, and he hoped to be able to make a record yet if he could hold on till his time was fully up. If everything else failed he had his dying speech to fall back on.

He examined his authorities, and found that it was now time for him to go to sea as a cabin-boy. He called on a ship captain and made his application, and when the captain asked for his recommendations he proudly drew out a tract and pointed to the words, "To Jacob Blivens, from his affectionate teacher." But the captain was a coarse vulgar man, and he said, "Oh, that be blowed! that wasn't any proof that he knew how to wash dishes or handle a slush-bucket, and he guessed he didn't want him." This was altogether the most extraordinary thing that ever happened to Jacob in all his life. A compliment from a teacher, on a tract, had never failed to move the tenderest emotions of ship captains, and open the way to all offices of honour and profit in their

gist—it never had in any book that ever he had read. He could hardly believe his senses.

This boy always had a hard time of it. Nothing ever came out according to the authorities with him. At last, one day, when he was around hunting up bad little boys to admonish, he found a lot of them in the old iron foundry fixing up a little joke on fourteen or fifteen dogs, which they had tied together in long procession and were going to ornament with empty nitro-glycerine cans made fast to their tails. Jacob's heart was touched. He sat down on one of those cans (for he never minded grease when duty was before him), and he took hold of the foremost dog by the collar, and turned his reproving eve upon wicked Tom Jones. But just at that moment Alderman McWelter, full of wrath, stepped in. All the bad boys ran away, but Jacob Blivens rose in conscious innocence and began one of those stately little Sundayschool-book speeches which always commence with "Oh, sir!" in dead opposition to the fact that no boy, good or bad, ever starts a remark with "Oh, sir!" But the alderman never waited to hear the rest. He took Jacob Blivens by the ear and turned him round, and hit him a whack in the rear with the flat of his hand; and in an instant that good little boy shot out through the roof and soared away towards the sun, with the fragments of those fifteen dogs stringing after him like the tail of a kite. And there wasn't a sign of that alderman or that old iron foundry left on the face of the earth; and, as for young Jacob Blivens, he never got a chance to make his last dying speech after all his trouble fixing it up, unless he made it to the birds; because, although the bulk of him came down all right in a tree-top in an adjoining county, the rest of him was apportioned around among four townships, and so they had to hold five inquests on him to find out whether he was dead or not, and how it occurred. You never saw a boy scattered so.

Thus perished the good little boy who did the best he could, but didn't come out according to the books. Every boy who ever did as he did prospered except him. His case is truly remarkable. It will probably never be accounted for.

NOTE.—This nitro-glycerine suggestion is borrowed from a floating newspaper item—author unknown.

#### THE DANGER OF LYING IN BED.

THE man in the ticket-office said, "Have an accidentinsurance ticket, also?"

"No," I said, after studying the matter over a little.

"No, I believe not; I am going to be travelling by rail all day to-day. However, to-morrow I don't travel. Give me one for to-morrow."

The man looked puzzled. He said-

"But it is for accident insurance, and if you are going to travel by rail——"

"If I am going to travel by rail I shan't need it. Lying at home in bed is the thing I am afraid of."

I had been looking into this matter. Last year I travelled twenty thousand miles, almost entirely by rail; the year before, I travelled over twenty-five thousand miles, half by sea and half by rail; and the year before that I travelled in the neighbourhood of ten thousand miles, exclusively by rail. I suppose, if I put in all the little odd journeys here and there, I may say I have travelled sixty thousand miles during the three years I have mentioned, and never an accident.

For a good while I said to myself every morning, "Now, I have escaped thus far, and so the chances are just that much increased that I shall catch it this time.

I will be shrewd, and buy an accident ticket." And to a dead moral certainty I drew a blank, and went to bed that night without a joint started or a bone splintered. I got tired of that sort of daily bother, and fell to buying accident tickets that were good for a month. I said to myself, "A man can't buy thirty blanks in one bundle."

But I was mistaken. There was never a prize in the lot. I could read of railway accidents every day—the newspaper atmosphere was foggy with them; but somehow they never came my way. I found I had spent a good deal of money in the accident business, and had nothing to show for it. My suspicions were aroused, and I began to hunt around for somebody that had won in this lottery. I found plenty of people who had invested, but not an individual that had ever had an accident or made a cent. I stopped buying accident tickets and went to ciphering. The result was astounding. The PERIL LAY NOT IN TRAVELLING, BUT IN STAYING AT HOME.

I hunted up statistics, and was amazed to find that, after all the glaring newspaper headings concerning railroad disasters, less than three hundred people had really lost their lives by those disasters in the preceding twelve months. The Erie road was set down as the most murderous in the list. It had killed forty-six—or twenty-six, I do not exactly remember which, but I know the number was double that of any other road. But the fact straightway suggested itself that the Erie was an immensely long road, and did more business than any other line in the country; so the double number of killed ceased to be matter for surprise.

By further figuring it appeared, that between New York and Rochester the Erie ran eight passenger-trains each way every day—sixteen altogether, and carried a daily average of 6000 persons. That is about a million in six months—the population of New York city. Well, the Erie kills from thirteen to twenty-three persons out of its million in six months; and in the same time 13,000 of New York's million die in their beds! My flesh crept, my hair stood on end. "This is appalling!" I said. "The danger isn't in travelling by rail, but in trusting to those deadly beds. I will never sleep in a bed again."

I had figured on considerably less than one-half the length of the Erie road. It was plain that the entire road must transport at least eleven or twelve thousand people every day. There are many short roads running out of Boston that do fully half as much; a great many such roads. There are many roads scattered about the Union that do a prodigious passenger business. Therefore it was fair to presume that an average of 2500 passengers a day for each road in the country would be There are 846 railway lines in our about correct. country, and 846 times 2500 are 2,115,000. railways of America move more than two millions of people every day; six hundred and fifty millions of people a year, without counting the Sundays. that, too, there is no question about it; though where they get the raw material is clear beyond the jurisdiction of my arithmetic; for I have hunted the census through and through, and I find that there are not that many people in the United States by a matter of six hundred and ten millions at the very least. They must use some of the same people over again, likely.

San Francisco is one-eighth as populous as New York; there are 60 deaths a week in the former and 500 a week in the latter—if they have luck. That is, 3120 deaths a year in San Francisco, and eight times as many in New York—say about 25,000 or 26,000. The health of the two places is the same. So we will let it stand as a fair presumption that this will hold good all over the country, and that consequently 25,000 out of every million of people we have must die every year. That amounts to one-fortieth of our total population. One million of us, then, die annually. Out of this million ten or twelve thousand are stabbed, shot, drowned, hanged, poisoned, or meet a similarly violent death in some other popular way, such as perishing by kerosene lamp and hoop-skirt conflagrations, getting buried in coal-mines, falling off housetops, breaking through church or lecture-room floors, taking patent medicines, or committing suicide in other forms. The Erie railroad kills from 23 to 46; the other 845 railroads kill an average of one-third of a man each; and the rest of that million, amounting in the aggregate to the appalling figure of nine hundred and eighty-seven thousand six hundred and thirty-one corpses, die naturally in their beds!

You will excuse me from taking any more chances on those beds. The railroads are good enough for me.

And my advice to all people is, Don't stay at home any more than you can help; but when you have got to stay at home a while, buy a packet of those insurance tickets and sit up nights. You cannot be too cautious.

(One can see now why I answered that ticket agent in the manner recorded at the top of this sketch.)

The moral of this composition is, that thoughtless people grumble more than is fair about railroad management in the United States. When we consider that every day and night of the year full fourteen thousand railway trains of various kinds, freighted with life and armed with death, go thundering over the land, the marvel is, *not* that they kill three hundred human beings in a twelvemonth, but that they do not kill three hundred times three hundred!

#### ABOUT BARBERS.

ALL things change except barbers, the ways of barbers, and the surroundings of barbers. These never change. What one experiences in a barber-shop the first time he enters one is what he always experiences in barber-shops afterwards till the end of his days. I got shaved this morning as usual. A man approached the door from Jones Street as I approached it from Main-a thing that always happens. I hurried up, but it was of no use; he entered the door one little step ahead of me, and I followed in on his heels and saw him take the only vacant chair, the one presided over by the best barber. always happens so. I sat down, hoping that I might fall heir to the chair belonging to the better of the remaining two barbers, for he had already begun combing his man's hair, while his comrade was not yet quite done rubbing up and oiling his customer's locks. I watched the probabilities with strong interest. When I saw that No. 2 was gaining on No. i my interest grew to solicitude. When No. 1 stopped a moment to make change on a bath ticket for a new-comer, and lost ground in the race, my solicitude rose to anxiety. When No. x caught up again, and both he and his comrade were pulling the towels away and brushing the powder from their customers' cheeks, and it was about an even thing which one would say "Next!" first, my very breath stood still with the suspense. But when at the final culminating moment No. 1 stopped to pass a comb a couple of times through his customer's eyebrows, I saw that he had lost the race by a single instant, and I rose indignant and quitted the shop, to keep from falling into the hands of No. 2; for I have none of that enviable firmness that enables a man to look calmly into the eyes of a waiting barber and tell him he will wait for his fellow-barber's chair.

I stayed out fifteen minutes, and then went back, hoping for better luck. Of course all the chairs were occupied now, and four men sat waiting, silent, unsociable, distraught, and looking bored, as men always do who are awaiting their turn in a barber's shop. I sat down in one of the iron-armed compartments of an old sofa, and put in the time for a while, reading the framed advertisements of all sorts of quack nostrums for dyeing and colouring the hair. Then I read the greasy names on the private bay rum bottles; read the names and noted the numbers on the private shaving cups in the pigeon-holes; studied the stained and damaged cheap prints on the walls, of battles, early Presidents, and voluptuous recumbent sultanas, and the tiresome and everlasting young girl putting her grandfather's spectacles on: execrated in my heart the cheerful canary and the distracting parrot that few barber-shops are without. Finally, I searched out the least dilapidated of last year's illustrated papers that littered the foul centre-table, and

conned their unjustifiable misrepresentations of old forgotten events.

At last my turn came. A voice said "Next!" and I surrendered to-No. 2, of course. It always happens I said meekly that I was in a hurry, and it affected him as strongly as if he had never heard it. He shoved up my head, and put a napkin under it. He ploughed his fingers into my collar and fixed a towel there. He explored my hair with his claws and suggested that it needed trimming. I said I did not want it trimmed. He explored again and said it was pretty long for the present style-better have a little taken off; it needed it behind especially. I said I had had it cut only a week before. He yearned over it reflectively a moment, and then asked, with a disparaging manner, who cut it? I came back at him promptly with a "You did!" I had him there. Then he fell to stirring up his lather and regarding himself in the glass, stopping now and then to get close and examine his chin critically or torture a pimple. Then he lathered one side of my face thoroughly, and was about to lather the other, when a dog-fight attracted his attention, and he ran to the window and stayed and saw it out, losing two shillings on the result in bets with the other barbers, a thing which gave me great satisfaction. He finished lathering. meantime getting the brush into my mouth only twice. and then began to rub in the suds with his hand; and as he now had his head turned, discussing the dog-fight with the other barbers, he naturally shovelled considerable lather into my mouth without knowing it, but I did.

He now began to sharpen his razor on an old sus-

pender, and was delayed a good deal on account of a controversy about a cheap masquerade ball he had figured at the night before, in red cambric and bogus ermine, as some kind of a king. He was so gratified with being chaffed about some damsel whom he had smitten with his charms that he used every means to continue the controversy by pretending to be annoyed at the chaffings of his fellows. This matter begot more surveyings of himself in the glass, and he put down his razor and brushed his hair with elaborate care, plastering an inverted arch of it down on his forehead, accomplishing an accurate "part" behind, and brushing the two wings forward over his ears with nice exactness. In the mean time the lather was drying on my face, and apparently eating into my vitals.

Now he began to shave, digging his fingers into my countenance to stretch the skin, making a handle of my nose now and then, bundling and tumbling my head this way and that as convenience in shaving demanded, and "hawking" and expectorating pleasantly all the while. As long as he was on the tough sides of my face I did not suffer; but when he began to rake, and rip, and tug at my chin, the tears came. I did not mind his getting so close down to me; I did not mind his garlic, because all barbers eat garlic, I suppose; but there was an added something that made me fear that he was decaying inwardly while still alive, and this gave me much concern. He now put his finger into my mouth to assist him in shaving the corners of my upper lip, and it was by this bit of circumstantial evidence that I discovered that a part of his duties in the shop

was to clean the kerosene lamps. I had often wondered in an indolent way whether the barbers did that, or whether it was the boss.

About this time I was amusing myself trying to guess where he would be most likely to cut me this time, but he got ahead of me, and sliced me on the end of the chin before I had got my mind made up. He immediately sharpened his razor—he might have done it before. I do not like a close shave, and would not let him go over me a second time. I tried to get him to put up his razor, dreading that he would make for the side of my chin, my pet tender spot, a place which a razor cannot touch twice without making trouble; but he said he only wanted to just smooth off one little roughness, and in that same moment he slipped his razor along the forbidden ground, and the dreaded pimple-signs of a close shave rose up smarting and answered to the call. Now he soaked his towel in bay rum, and slapped it all over my face nastily; slapped it over as if a human being ever vet washed his face in that way. Then he dried it by slapping with the dry part of the towel, as if a human being ever dried his face in such a fashion; but a barber seldom rubs you like a Christian. Next he poked bay rum into the cut place with his towel, then choked the wound with powdered starch, then soaked it with bay rum again, and would have gone on soaking and powdering it for evermore, no doubt, if I had not rebelled and begged off. He powdered my whole face now, straightened me up, and began to plough my hair thoughtfully with his hands and examine his fingers critically. Then he suggested a shampoo, and said my hair needed it badly, very badly. I observed that I shampooed it myself very thoroughly in the bath yesterday. I "had him" again. He next recommended some of "Smith's Hair Glorifier," and offered to sell me a bottle. I declined. He praised the new perfume, "Jones's Delight of the Toilet," and proposed to sell me some of that. I declined again. He tendered me a tooth-wash atrocity of his own invention, and when I declined offered to trade knives with me.

He returned to business after the miscarriage of this last enterprise, sprinkled me all over, legs and all, greased my hair in defiance of my protests against it, rubbed and scrubbed a good deal of it out by the roots, and combed and brushed the rest, parting it behind and plastering the eternal inverted arch of hair down on my forehead, and then, while combing my scant eyebrows and defiling them with pomade, strung out an account of the achievements of a six-ounce black and tan terrier of his till I heard the whistles blow for noon, and knew I was five minutes too late for the train. Then he snatched away the towel, brushed it lightly about my face, passed his comb through my eyebrows once more, and gaily sang out "Next!"

This barber fell down and died of apoplexy two hours later. I am waiting over a day for my revenge—I am going to attend his funeral.

#### HUMAN NATURE.

THERE are some natures which never grow large enough to speak out, and say a bad act is a bad act, until they have inquired into the politics or the nationality of the man who did it. And they are not really scarce, either. Cain is branded a murderer so heartily and unanimously in America only because he was neither a Democrat nor a Republican. The Feejee Islander's abuse of Cain ceased very suddenly when the white man mentioned casually that Cain was a Feejee Islander.

The next remark of the savage, after an awkward pause, was, "Well, what did Abel come fooling around there for?"

### JOHNNY GREER'S WAY.

"The church was densely crowded that lovely summer Sabbath," said the Sunday-school superintendent, "and all, as their eyes rested upon the small coffin, seemed impressed by the poor black boy's fate. Above the stillness the pastor's voice rose, and chained the interest of every year as he told, with many an envied compliment, how that the brave, noble, daring little Johnny Greer, when he saw the drowned body sweeping down toward the deep part of the river whence the agonised parents never could have recovered it in this world, gallantly sprang into the stream, and at the risk of his life towed the corpse to shore, and held it fast till help came and secured it. Johnny Greer was sitting just in front of me. A ragged street boy, with eager eye, turned upon him instantly, and said in a hoarse whisper:

- "'No, but did you though?'
- " 'Yes.'
- "' Towed the carkiss ashore and saved it yo'self?'
- " 'Yes.'
- "'Cracky! What did they give you?'
- " 'Nothing.'
- "'W-h-a-t! [with intense disgust.] D' you know what I'd a done? I'd a anchored him out in the stream, and said, Five dollars, gents, or you carn't have yo' nigger."

#### BREAKING IT GENTLY.

"Yes, I remember that anecdote," the Sunday school superintendent said, with the old pathos in his voice, and the old sad look in his eyes. "It was about a simple creature named Higgins, that used to haul rock for old Maltby. When the lamented Judge Bagley tripped and fell down the court-house stairs and broke his neck, it was a great question how to break the news to poor Mrs. Bagley. But finally the body was put into Higgins's waggon, and he was instructed to take it to Mrs. B., but to be very guarded and discreet in his language, and not break the news to her at once, but do it gradually and gently. When Higgins got there with his sad freight, he shouted till Mrs. Bagley came to the door.

Then he said, "Does the widder Bagley live here?"

- "The widow Bagley? No, sir!"
- "I'll bet she does. But have it your own way. Well, does Judge Bagley live here?"
  - "Yes, Judge Bagley lives here."
- "I'll bet he don't. But never mind, it ain't for me to contradict. Is the Judge in?"
  - " No, not at present."

"I jest expected as much. Because, you know—take hold o' suthin, mum, for I'm a-going to make a little communication, and I reckon maybe it'll jar you some. There's been an accident, mum. I've got the old Judge curled up out here in the waggon, and when you see him you'll acknowledge yourself that an inquest is about the only thing that could be a comfort to him!"

### THE JUDGE'S "SPIRITED WOMAN."

"I was sitting here," said the Judge, "in this old pulpit, holding court, and we were trying a big, wickedlooking Spanish desperado for killing the husband of a bright pretty Mexican woman. It was a lazy summer day, and an awfully long one, and the witnesses were tedious. None of us took any interest in the trial except that nervous uneasy devil of a Mexican woman-because you know how they love and how they hate, and this one had loved her husband with all her might, and now she had boiled it all down into hate, and stood here spitting it at that Spaniard with her eyes; and I tell you she would stir me up, too, with a little of her summer lightning occasionally. Well, I had my coat off and my heels up, lolling and sweating, and smoking one of those cabbage cigars the San Francisco people used to think were good enough for us in those times; and the lawyers they all had their coats off, and were smoking and whittling. and the witnesses the same, and so was the prisoner. Well, the fact is, there warn't any interest in a murder trial then, because the fellow was always brought in "not guilty," the jury expecting him to do as much for them some time; and, although the evidence was straight and square against this Spaniard, we knew we could not convict him without seeming to be rather high-handed and sort of reflecting on every gentleman in the community; for there warn't any carriages and liveries then, and so the only 'style' there was, was to keep your private graveyard. But that woman seemed to have her heart set on hanging that Spaniard; and you'd ought to have seen how she would glare on him a minute, and then look up at me in her pleading way, and then turn and for the next five minutes search the jury's faces, and by and-by drop her face in her hands for just a little while as if she was most ready to give up, but out she'd come again directly and be as live and anxious as ever. But when the jury announced the verdict—Not Guilty, and I told the prisoner he was acquitted and free to go, that woman rose up till she appeared to be as tall and grand as a seventy-four-gun ship, and says she—

- "'Judge, do I understand you to say that this man is not guilty, that murdered my husband without any cause before my own eyes and my little children's, and that all has been done to him that ever justice and the law can do?'
  - "The same,' says I.
- "And then what do you reckon she did? Why, she turned on that smirking Spanish fool like a wild cat, and out with a 'navy' and shot him dead in open court!"
  - "That was spirited, I am willing to admit."
- "Wasn't it, though?" said the Judge, admiringly. "I wouldn't have missed it for anything. I adjourned court right on the spot, and we put on our coats and went out and took up a collection for her and her cubs, and sent them over the mountains to their friends. Ah, she was a spirited wench!"

# MY LATE SENATORIAL SECRETARYSHIP.

I AM not a private secretary to a senator any more, now. I held the berth two months in security and in great cheerfulness of spirit, but my bread began to return from over the waters, then—that is to say, my works came back and revealed themselves. I judged it best to resign. The way of it was this. My employer sent for me one morning tolerably early, and, as soon as I had finished inserting some conundrums clandestinely into his last great speech upon finance, I entered the presence. There was something portentous in his appearance. His cravat was untied, his hair was in a state of disorder, and his countenance bore about it the signs of a suppressed storm. He held a package of letters in his tense grasp, and I knew that the dreaded Pacific mail was in. He said—

"I thought you were worthy of confidence." I said. "Yes, sir."

He said, "I gave you a letter from certain of my constituents in the State of Nevada, asking the establishment of a post-office at Baldwin's Ranch, and told you to answer it, as ingeniously as you could, with arguments

which should persuade them that there was no real necessity for an office at that place."

I felt easier. "Oh, if that is all, sir, I did do that."

"Yes, you did. I will read your answer, for your own humiliation:

" WASHINGTON, Nov. 24.

" Messrs. Smith, Jones, and others.

""GENTLEMEN: What the mischief do you suppose you want with a post-office at Baldwin's Ranch? It would not do you any good. If any letters came there, you couldn't read them, you know; and, besides, such letters as ought to pass through, with money in them, for other localities, would not be likely to get through, you must perceive at once; and that would make touble for us all. No, don't bother about a post-office in your camp. I have your best interests at heart, and feel that it would only be an ornamental folly. What you want is a nice jail, you know—a nice, substantial jail and a free school. These will be a lasting benefit to you. These will make you really contented and happy. I will move in the matter at once.

"'Very truly, etc.,
"'MARK TWAIN,
"'For James W. N\*\*, U. S. Senator.'

"That is the way you answered that letter. Those people say they will hang me, if I ever enter that district again; and I am perfectly satisfied they will, too."

"Well, sir, I did not know I was doing any harm. I only wanted to convince them."

"Ah. Well, you did convince them, I make no manner of doubt. Now, here is another specimen. I gave you a petition from certain gentlemen of Nevada, praying that I would get a bill through Congress incorporating the Methodist Episcopal Church of the State of Nevada.

I told you to say, in reply, that the creation of such a law came more properly within the province of the State Legislature; and to endeavour to show them that, in the present feebleness of the religious element in that new commonwealth, the expediency of incorporating the church was questionable. What did you write?

" 'WASHINGTON, Nov. 24.

" Rev. John Halifax and others.

" GENTLEMEN: You will have to go to the State Legislature about that speculation of yours-Congress don't know anything about religion. But don't you hurry to go there, either; because this thing you propose to do out in that new country isn't expedient -in fact, it is ridiculous. Your religious people there are too feeble, in intellect, in morality, in piety-in everything, pretty much. You had better drop this-you can't make it work. You can't issue stock on an incorporation like that—or if you could, it would only keep you in trouble all the time. The other denominations would abuse it, and "bear" it, and "sell it short," and break it down. They would do with it just as they would with one of your silver mines out there—they would try to make all the world believe it was "wildcat." You ought not to do anything that is calculated to bring a sacred thing into disrepute. You ought to be ashamed of yourselves—that is what I think about it. You close your petition with the words: "And we will ever pray." I think you had better -vou need to do it.

"' 'Very truly, etc.,
"' 'MARK TWAIN,
"' 'For James W. N\*\*, U. S. Senator.'

"That luminous epistle finishes me with the religious element among my constituents. But that my political murder might be made sure, some evil instinct prompted me to hand you this memorial from the grave company of elders composing the Board of Aldermen of the city of

San Francisco, to try your hand upon—a memorial praying that the city's right to the water-lots upon the city front might be established by law of Congress. I told you this was a dangerous matter to move in. I told you to write a non-committal letter to the Aldermen—an ambiguous letter—a letter that should avoid, as far as possible, all real consideration and discussion of the water-lot question. If there is any feeling left in you—any shame—surely this letter you wrote, in obedience to that order, ought to evoke it, when its words fall upon your ears:

" 'WASHINGTON, Nov. 27.

#### " The Hon. Board of Aldermen, etc.

- ""GENTLEMEN: George Washington, the revered Father of his Country, is dead. His long and brilliant career is closed, alas! forever. He was greatly respected in this section of the country, and his untimely decease cast a gloom over the whole community. He died on the 14th day of December, 1799. He passed peacefully away from the scene of his honours and his great achievements, the most lamented hero and the best beloved that ever earth hath yielded unto Death. At such a time as this, you speak of water-lots!—what a lot was his!
- ""What is fame! Fame is an accident. Sir Isaac Newton discovered an apple falling to the ground—a trivial discovery, truly, and one which a million men had made before him—but his parents were influential, and so they tortured that small circumstance into something wonderful, and, lo! the simple world took up the shout and, in almost the twinkling of an eye, that man was famous. Treasure these thoughts.
- " Poesy, sweet poesy, who shall estimate what the world owes to thee!
  - "Mary had a little lamb, its fleece was white as snow—
    And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go."

" Jack and Gill went up the hill
To draw a pail of water;
Jack fell down and broke his crown,
And Gill came tumbling after."

For simplicity, elegance of diction, and freedom from immoral tendencies, I regard those two poems in the light of gems. They are suited to all grades of intelligence, to every sphere of life—to the field, to the nursery, to the guild. Especially should no Board of Aldermen be without them.

"'Venerable fossils! write again. Nothing improves one so much as friendly correspondence. Write again—and if there is anything in this memorial of yours that refers to anything in particular, do not be backward about explaining it. We shall always be happy to hear you chirp.

"'Very truly, etc.
"'MARK TWAIN,
"'For James W. N\*\*, U. S. Senator.'

"That is an atrocious, a ruinous epistle! Distraction!"
"Well, sir, I am really sorry if there is anything wrong about it—but—it appears to me to dodge the water-lot question."

"Dodge the mischief! Oh!—but never mind. As long as destruction must come now, let it be complete. Let it be complete—let this last of your performances, which I am about to read, make a finality of it. I am a ruined man. I had my misgivings when I gave you the letter from Humboldt, asking that the post route from Indian Gulch to Shakespeare Gap and intermediate points, be changed partly to the old Mormon trail. But I told you it was a delicate question, and warned you to deal with it deftly—to answer it dubiously, and leave them a little in the dark. And your fatal imbecility

impelled you to make *this* disastrous reply. I should think you would stop your ears, if you are not dead to all shame:

" 'WASHINGTON, Nov. 30.

" Messrs. Perkins, Wagner, et al.

"GENTLEMEN: It is a delicate question about this Indian trail, but, handled with proper deftness and dubiousness, I doubt not we shall succeed in some measure or otherwise, because the place where the route leaves the Lassen Meadows, over beyond where those two Shawnee chiefs, Dilapidated-Vengeance and Biter-of-the-Clouds, were scalped last winter, this being the favourite direction to some, but others preferring something else in consequence of things, the Mormon trail leaving Mosby's at three in the morning, and passing through Jawbone Flat to Blucher, and then down by Jug-Handle, the road passing to the right of it, and naturally leaving it on the right, too, and Dawson's on the left of the trail where it passes to the left of said Dawson's, and onward thence to Tomahawk, thus making the route cheaper, easier of access to all who can get at it, and compassing all the desirable objects so considered by others, and, therefore, conferring the most good upon the greatest number, and, consequently, I am encouraged to hope we shall. However, I shall be ready, and happy, to afford you still further information upon the subject, from time to time, as you may desire it and the Post-office Department be enabled to furnish it to me.

" 'Very truly, etc.

"' 'MARK TWAIN,
" 'For James W. N\*\*, U. S. Senator.'

"There—now, what do you think of that?"

"Well, I don't know, sir. It—well, it appears to me—to be dubious enough."

"Du—leave the house! I am a ruined man. Those Humboldt savages never will forgive me for tangling their brains up with this inhuman letter. I have lost the respect of the Methodist Church, the Board of Aldermen---"

- "Well, I haven't anything to say about that, because I may have missed it a little in their cases, but I was too many for the Baldwin's Ranch people, General!"
- "Leave the house! Leave it for ever and for ever, too!"

I regarded that as a sort of covert intimation that my services could be dispensed with, and so I resigned. I never will be a private secretary to a senator again. You can't please that kind of people. They don't know anything. They can't appreciate a party's efforts.

# THE FACTS IN THE CASE OF GEORGE FISHER, DECEASED.

This is history. It is not a wild extravaganza, like "John Williamson Mackenzie's Great Beef Contract," but is a plain statement of facts and circumstances with which the Congress of the United States has interested itself from time to time during the long period of half a century.

I will not call this matter of George Fisher's a great deathless and unrelenting swindle upon the Government and people of the United States—for it has never been so decided, and I hold that it is a grave and solemn wrong for a writer to cast slurs or call names when such is the case—but will simply present the evidence and let the reader deduce his own verdict. Then we shall do nobody injustice, and our consciences shall be clear.

On or about the 1st day of September, 1813, the Creek war being then in progress in Florida, the crops, herds, and houses of Mr. George Fisher, a citizen, were destroyed, either by the Indians or by the United States troops in pursuit of them. By the terms of the law, if the *Indians* destroyed the property, there was no relief for Fisher; but if the *troops* destroyed it, the Government of the United States was debtor to Fisher for the amount involved.

George Fisher must have considered that the *Indians* destroyed the property, because, although he lived several years afterward, he does not appear to have ever made any claim upon the Government.

In the course of time Fisher died, and his widow mar-And by-and-by, nearly twenty years after ried again. that dimly remembered raid upon Fisher's cornfields, the widow Fisher's new husband petitioned Congress for pay for the property, and backed up the petition with many depositions and affidavits which purported to prove that the troops, and not the Indians, destroyed the property; that the troops, for some inscrutable reason, deliberately burned down "houses" (or cabins) valued at \$600, the same belonging to a peaceable private citizen, and also destroyed various other property belonging to the same citizen. But Congress declined to believe that the troops were such idiots (after overtaking and scattering a band of Indians proved to have been found destroying Fisher's property) as to calmly continue the work of destruction themselves and make a complete job of what the Indians had only commenced. So Congress denied the petition of the heirs of George Fisher in 1832, and did not pay them a cent.

We hear no more from them officially until 1848, sixteen years after their first attempt on the Treasury, and a full generation after the death of the man whose fields were destroyed. The new generation of Fisher heirs then came forward and put in a bill for damages. The Second Auditor awarded them \$8,873, being half the damage sustained by Fisher. The Auditor said the testimony showed that at least half the destruction was done

by the Indians "before the troops started in pursuit," and of course the Government was not responsible for that half.

- 2. That was in April, 1848. In December, 1848, the heirs of George Fisher, deceased, came forward and pleaded for a "revision" of their bill of damages. The revision was made, but nothing new could be found in their favour except an error of \$100 in the former calculation. However, in order to keep up the spirits of the Fisher family, the Auditor concluded to go back and allow interest from the date of the first petition (1832) to the date when the bill of damages was awarded. This sent the Fishers home happy with sixteen years' interest on \$8,873—the same amounting to \$8,997 94. Total, \$17,870 94.
- 3. For an entire year the suffering Fisher family remained quiet—even satisfied, after a fashion. Then they swooped down upon Government with their wrongs once more. That old patriot, Attorney-General Toucey, burrowed through the musty papers of the Fishers and discovered one more chance for the desolate orphansinterest on that original award of \$8,873 from date of destruction of the property (1813) up to 1832! Result, \$10,004 80 for the indigent Fishers. So now we have: First, \$8,873 damages; second, interest on it from 1832 to 1848, \$8,997 94; third, interest on it dated back to Total, \$27,875 83! 1813, \$10,004 89. What better investment for a great-grandchild than to get the Indians to burn a cornfield for him sixty or seventy years before his birth, and plausibly lay it on lunatic United States troops?

- 4. Strange as it may seem, the Fishers let Congress alone for five years—or, what is perhaps more likely, failed to make themselves heard by Congress for that length of time. But at last, in 1854, they got a hearing. They persuaded Congress to pass an act requiring the Auditor to re-examine their case. But this time they stumbled upon the misfortune of an honest Secretary of the Treasury (Mr. James Guthrie), and he spoiled everything. He said in very plain language that the Fishers were not only not entitled to another cent., but that those children of many sorrows and acquainted with grief had been paid too much already.
- 5. Therefore another interval of rest and silence ensued—an interval which lasted four years, viz., till 1858. The "right man in the right place" was then Secretary of War-John B. Floyd, of peculiar renown! Here was a master intellect; here was the very man to succour the suffering heirs of dead and forgotten Fisher. They came up from Florida with a rush—a great tidal wave of Fishers freighted with the same old musty documents about the same immortal cornfields of their ancestor. They straightway got an act passed transferring the Fisher matter from the dull Auditor to the ingenious Floyd. What did Floyd do? He said "IT WAS PROVED that the Indians destroyed everything they could before the troops entered in pursuit." He considered, therefore, that what they destroyed must have consisted of "the houses with all their contents, and the liquor" (the most trifling part of the destruction, and set down at only \$3,200 all told), and that the Government troops then drove them off and calmly proceed to destroy-

Two hundred and twenty acres of corn in the field, thirty-five acres of wheat, and nine hundred and eighty-six head of live stock! [What a singularly intelligent army we had in those days, according to Mr. Floyd—though not according to the Congress of 1832.]

So Mr. Floyd decided that the Government was not responsible for that \$3,200 worth of rubbish which the Indians destroyed, but was responsible for the property destroyed by the troops—which property consisted of (I quote from the printed U. S. Senate document)—

| Corn at Basse | tt's cı | eek   |      |   |   |   | \$3,000 |
|---------------|---------|-------|------|---|---|---|---------|
| Cattle .      |         |       |      |   |   |   | 5,000   |
| Stock hogs    |         | •     |      |   |   |   | 1,050   |
| Drove hogs    |         |       |      |   |   |   | 1,204   |
| Wheat .       |         |       |      |   |   |   | 350     |
| Hides .       |         |       |      |   |   |   | 4,000   |
| Corn on the A | laba    | ma r  | iver | • | • | • | 3,500   |
|               | 1       | 'otal |      |   |   | • | 18,104  |

That sum, in his report, Mr. Floyd calls the "full value of the property destroyed by the troops." He allows that sum to the starving Fishers, TOGETHER WITH INTEREST FROM 1813. From this new sum total the amounts already paid to the Fishers were deducted, and then the cheerful remainder (a fraction under forty thousand dollars) was handed to them, and again they retired to Florida in a condition of temporary tranquillity. Their ancestor's farm had now yielded them, altogether, nearly sixty-seven thousand dollars in cash.

6. Does the reader suppose that that was the end of it? Does he suppose those diffident Fishers were

satisfied? Let the evidence show. The Fishers were quiet just two years. Then they came swarming up out of the fertile swamps of Florida with their same old documents, and besieged Congress once more. Congress capitulated on the first of June, 1860, and instructed Mr. Floyd to overhaul those papers again and pay that bill. A Treasury clerk was ordered to go through those papers and report to Mr. Floyd what amount was still due the emaciated Fishers. This clerk (I can produce him whenever he is wanted) discovered what was apparently a glaring and recent forgery in the papers, whereby a witness's testimony as to the price of corn in Florida in 1813 was made to name double the amount which that witness had originally specified as the price! The clerk not only called his superior's attention to this thing, but in making up his brief of the case called particular attention to it in writing. That part of the brief never got before Congress, nor has Congress ever yet had a hint of a forgery existing among the Fisher papers. Nevertheless, on the basis of the doubled prices (and totally ignoring the clerk's assertion that the figures were manifestly and unquestionably a recent forgery), Mr. Floyd remarks in his new report that "the testimony, particularly in regard to the corn crops, DEMANDS A MUCH HIGHER ALLOWANCE than any heretofore made by the Auditor or myself." So he estimates the crop at sixty bushels to the acre (double what Florida acres produce), and then virtuously allows pay for only half the crop, but allows two dollars and a half a bushel for that half, when there are rusty old books and documents in the Congressional library to show just what the Fisher testimony showed before the forgery, viz.: that in the fall of 1813 corn was only worth from \$1 25 to \$1 50 a bushel. Having accomplished this, what does Mr. Floyd do next? Mr. Floyd ("with an earnest desire to execute truly the legislative will," as he piously remarks) goes to work and makes out an entirely new bill of Fisher damages, and in this new bill he placidly ignores the Indians altogether—puts no particle of the destruction of the Fisher property upon them, but, even repenting him of charging them with burning the cabins and drinking the whiskey and breaking the crockery, lays the entire damage at the door of the imbecile United States troops, down to the very last item! And not only that, but uses the forgery to double the loss of corn at "Bassett's creek," and uses it again to absolutely treble the loss of corn on the "Alabama river." This new and ably conceived and executed bill of Mr. Floyd's figures up as follows (I copy again from the printed U.S. Senate document):

#### The United States in account with the legal representatives of George Fisher, deceased.

| 1813.—To 550 head of cattle, at \$10    | \$5,500 00  |
|-----------------------------------------|-------------|
| To 86 head of drove hogs                | 1,204 00    |
| To 350 head of stock hogs               | 1,750 00    |
| To 100 acres of corn on Bassett's       | 3           |
| CREEK                                   | 6,000 00    |
| To 8 barrels of whiskey                 | 350 00      |
| To 2 barrels of brandy                  | 280 00      |
| To I barrel of rum                      | . 70 00     |
| To dry goods and merchandise in store . | 1,100 00    |
| Carry forward                           | \$16,254 00 |

| Describe formered #16 of a co                          |
|--------------------------------------------------------|
| Brought forward \$16,254 00                            |
| To 35 acres of wheat 350 00                            |
| To 2,000 hides 4,000 00                                |
| To furs and hats in store 600 00                       |
| To crockery ware in store 100 00                       |
| To smiths' and carpenters' tools 250 00                |
| To houses burned and destroyed 600 00                  |
| To 4 dozen bottles of wine 48 00                       |
| 1814.—To 120 acres of corn on Alabama river . 9,500 00 |
| To crops of peas, fodder, etc 3,250 00                 |
| Total \$34,952 00                                      |
| To interest on \$22,202, from July, 1813               |
| to November, 1860, 47 years and                        |
| 4 months 63,053 68                                     |
| To interest on \$12,750, from Septem-                  |
| ber, 1814, to November, 1860, 46                       |
| years and 2 months 35,317 50                           |
| Total\$133,323 18                                      |
|                                                        |

He puts everything in, this time. He does not even allow that the Indians destroyed the crockery or drank the four dozen bottles of (currant) wine. When it came to supernatural comprehensiveness in "gobbling," John B. Floyd was without his equal, in his own or any other generation. Subtracting from the above total the \$67,000 already paid to George Fisher's implacable heirs, Mr. Floyd announced that the Government was still indebted to them in the sum of sixty-six thousand five hundred and nineteen dollars and eighty-five cents, "which," Mr. Floyd complacently remarks, "will be paid, accordingly, to the administrator of the estate of George Fisher, deceased, or to his attorney in fact."

But, sadly enough for the destitute orphans, a new President came in just at this time, Buchanan and Floyd went out, and they never got their money. The first thing Congress did in 1861 was to rescind the resolution of June 1, 1860, under which Mr. Floyd had been ciphering. Then Floyd (and doubtless the heirs of George Fisher likewise) had to give up financial business for a while, and go into the Confederate army and serve their country.

Were the heirs of George Fisher killed? No. They are back now at this very time (July, 1870), beseeching Congress, through that blushing and diffident creature, Garrett Davis, to commence making payments again on their interminable and insatiable bill of damages for corn and whiskey destroyed by a gang of irresponsible Indians, so long ago that even Government red-tape has failed to keep consistent and intelligent track of it.

Now, the above are facts. They are history. Any one who doubts it can send to the Senate Document Department of the Capitol for H. R. Ex. Doc. No. 21, 36th Congress, 2nd Session, and for S. Ex. Doc. No. 106, 41st Congress, 2nd Session, and satisfy himself. The whole case is set forth in the first volume of the Court of Claims Reports.

It is my belief that as long as the continent of America holds together, the heirs of George Fisher, deceased, will still make pilgrimages to Washington from the swamps of Florida, to plead for just a little more cash on their bill of damages (even when they received the last of that sixty-seven thousand dollars, they said it was only one-fourth what the Government owed them on that

fruitful corn-field), and as long as they choose to come, they will find Garrett Davises to drag their vampire schemes before Congress. This is not the only hereditary fraud (if fraud it is—which I have before repeatedly remarked is not proven) that is being quietly handed down from generation to generation of fathers and sons, through the persecuted Treasury of the United States.

# THE FACTS IN THE CASE OF THE GREAT BEEF CONTRACT.

In as few words as possible I wish to lay before the nation what share, howsoever small, I have had in this matter—this matter which has so exercised the public mind, engendered so much ill-feeling, and so filled the newspapers of both continents with distorted statements and extravagant comments.

The origin of this distressful thing was this—and I assert here that every fact in the following résumé can be amply proved by the official records of the General Government:—

John Wilson Mackenzie, of Rotterdam, Chemung county, New Jersey, deceased, contracted with the General Government, on or about the 10th day of October, 1861, to furnish to General Sherman the sum total of thirty barrels of beef.

Very well.

He started after Sherman with the beef, but when he got to Washington Sherman had gone to Manassas; so he took the beef and followed him there, but arrived too late; he followed him to Nashville, and from Nashville to Chattanooga, and from Chattanooga to Atlanta—but he never could overtake him. At Atlanta he took a

fresh start and followed him clear through his march to the sea. He arrived too late again by a few days; but hearing that Sherman was going out in the Ouaker City excursion to the Holy Land, he took shipping for Beirut, calculating to head off the other vessel. When he arrived in Jerusalem with his beef, he learned that Sherman had not sailed in the Quaker City, but had gone to the Plains to fight the Indians. He returned to America, and started for the Rocky Mountains. After sixty-eight days of arduous travel on the Plains, and when he had got within four miles of Sherman's head-quarters, he was tomahawked and scalped, and the Indians got the beef. They got all of it but one barrel. Sherman's army captured that, and so, even in death, the bold navigator partly fulfilled his contract. In his will, which he had kept like a journal, he bequeathed the contract to his son Bartholomew W. Bartholomew W. made out the following bill, and then died:-

He died then; but he left the contract to Wm. J. Martin, who tried to collect it, but died before he got through. He left it to Barker J. Allen, and he tried to collect it also. He did not survive. Barker J. Allen

left it to Anson G. Rogers, who attempted to collect it, and got along as far as the Ninth Auditor's Office, when Death, the great Leveller, came all unsummoned, and foreclosed on him also. He left the bill to a relative of his in Connecticut, Vengeance Hopkins by name, who lasted four weeks and two days, and made the best time on record, coming within one of reaching the Twelfth Auditor. In his will he gave the contract bill to his uncle, by the name of O-be-joyful Johnson. It was too undermining for Joyful. His last words were: "Weep not for me—I am willing to go." And so he was, poor soul. Seven people inherited the contract after that; but they all died. So it came into my hands at last. It fell to me through a relative by the name of Hubbard-Bethlehem Hubbard, of Indiana. He had had a grudge against me for a long time; but in his last moments he sent for me, and forgave me everything, and, weeping, gave me the beef contract.

This ends the history of it up to the time that I succeeded to the property. I will now endeavour to set myself straight before the nation in everything that concerns my share in the matter. I took this beef contract, and the bill for mileage and transportation, to the President of the United States.

He said, "Well, sir, what can I do for you?"

I said, "Sire, on or about the 10th day of October, 1861, John Wilson Mackenzie, of Rotterdam, Chemung county, New Jersey, deceased, contracted with the General Government to furnish to General Sherman the sum total of thirty barrels of beef——"

He stopped me there, and dismissed me from his

presence—kindly, but firmly. The next day I called on the Secretary of State.

He said, "Well, sir?"

I said, "Your Royal Highness: on or about the 10th day of October, 1861, John Wilson Mackenzie, of Rotterdam, Chemung county, New Jersey, deceased, contracted with the General Government to furnish to General Sherman the sum total of thirty barrels of beef—"

"That will do, sir—that will do; this office has nothing to do with contracts for beef."

I was bowed out. I thought the matter all over, and finally, the following day, I visited the Secretary of the Navy, who said, "Speak quickly, sir; do not keep me waiting."

I said, "Your Royal Highness, on or about the 10th day of October, 1861, John Wilson Mackenzie, of Rotterdam, Chemung county, New Jersey, deceased, contracted with the General Government to furnish to General Sherman the sum total of thirty barrels of beef——"

Well, it was as far as I could get. He had nothing to do with beef contracts for General Sherman either. I began to think it was a curious kind of a Government. It looks somewhat as if they wanted to get out of paying for that beef. The following day I went to the Secretary of the Interior.

I said, "Your Imperial Highness, on or about the 10th day of October——"

"That is sufficient, sir. I have heard of you before. Go, take your infamous beef contract out of this estab-

lishment. The Interior Department has nothing whatever to do with subsistence for the army."

I went away. But I was exasperated now. I said I would haunt them; I would infest every department of this iniquitous Government till that contract business was settled. I would collect that bill, or fall, as fell my predecessors, trying. I assailed the Postmaster-General; I besieged the Agricultural Department; I waylaid the Speaker of the House of Representatives. They had nothing to do with army contracts for beef. I moved upon the Commissioner of the Patent Office.

I said, "Your August Excellency, on or about—"

"Perdition! have you got here with your incendiary beef contract, at last? We have nothing to do with beef contracts for the army, my dear sir."

"Oh, that is all very well—but somebody has got to pay for that beef. It has got to be paid now, too, or I'll confiscate this old Patent Office and everything in it."

"But, my dear sir-"

"It don't make any difference, sir. The Patent Office is liable for that beef, I reckon; and, liable or not liable, the Patent Office has got to pay for it."

Never mind the details. It ended in a fight. The Patent Office won. But I found out something to my advantage. I was told that the Treasury Department was the proper place for me to go to. I went there. I waited two hours and a half, and then I was admitted to the First Lord of the Treasury.

I said, "Most noble, grave, and reverend Signor, on or about the 10th day of October, 1861, John Wilson Macken...."

"That is sufficient, sir. I have heard of you. Go to the First Auditor of the Treasury."

I did so. He sent me to the Second Auditor. The Second Auditor sent me to the Third, and the Third sent me to the First Comptroller of the Corn-Beef Division. This began to look like business. He examined his · books and all his loose papers, but found no minute of the beef contract. I went to the Second Comptroller of the Corn-Beef Division. He examined his books and his loose papers, but with no success. I was encouraged. During that week I got as far as the Sixth Comptroller in that division; the next week I got through the Claims Department; the third week I began and completed the Mislaid Contracts Department, and got a foothold in the Dead Reckoning Department. I finished that in three days. There was only one place left for it now. I laid siege to the Commissioner of Odds and Ends. clerk, rather—he was not there himself. There were sixteen beautiful young ladies in the room, writing in books, and there were seven well-favoured young clerks showing them how. The young women smiled up over their shoulders, and the clerks smiled back at them, and all went merry as a marriage bell. Two or three clerks that were reading the newspapers looked at me rather hard, but went on reading, and nobody said anything. However, I had been used to this kind of alacrity from Fourth-Assistant-Junior Clerks all through my eventful career, from the very day I entered the first office of the Corn-Beef Bureau clear till I passed out of the last one in the Dead Reckoning Division. I had got so accomplished by this time that I could stand on one foot from the moment I entered an office till a clerk spoke to me, without changing more than two, or maybe three times.

So I stood there till I had changed four different times. Then I said to one of the clerks who was reading—

"Illustrious Vagrant, where is the Grand Turk?"

"What do you mean, sir? whom do you mean? If you mean the Chief of the Bureau, he is out."

"Will he visit the harem to-day?"

The young man glared upon me awhile, and then went on reading his paper. But I knew the ways of those clerks. I knew I was safe if he got through before another New York mail arrived. He only had two more papers left. After awhile he finished them, and then he yawned and asked me what I wanted.

"Renowned and honoured Imbecile: On or about——"

"You are the beef contract man. Give me your papers."

He took them, and for a long time he ransacked his odds and ends. Finally he found the North-West Passage, as I regarded it—he found the long-lost record of that beef contract—he found the rock upon which so many of my ancestors had split before they ever got to it. I was deeply moved. And yet I rejoiced—for I had survived. I said with emotion, "Give it me. The Government will settle now." He waved me back, and said there was something yet to be done first.

"Where is this John Wilson Mackenzie?" said he.

<sup>&</sup>quot; Dead."

<sup>&</sup>quot;When did he die?"

<sup>&</sup>quot;He didn't die at all-he was killed."

- "How?"
- "Tomahawked."
- "Who tomahawked him?"
- "Why, an Indian, of course. You didn't suppose it was a superintendent of a Sunday school, did you?"
  - "No. An Indian, was it?"
  - "The same."
  - "Name of the Indian?"
  - "His name? I don't know his name."
- "Must have his name. Who saw the tomahawking done?"
  - "I don't know."
  - "You were not present yourself, then?"
- "Which you can see by my hair. I was absent."
  - "Then how do you know that Mackenzie is dead?"
- "Because he certainly died at that time, and I have every reason to believe that he has been dead ever since. I know he has, in fact."
  - "We must have proofs. Have you got the Indian?"
  - " Of course not."
- "Well, you must get him. Have you got the toma-hawk?"
  - "I never thought of such a thing."
- "You must get the tomahawk. You must produce the Indian and the tomahawk. If Mackenzie's death can be proven by these, you can then go before the commission appointed to audit claims with some show of getting your bill under such headway that your children may possibly live to receive the money and enjoy it. But that man's death must be proven. However, I may as well tell you that the Government will never pay that

transportation and those travelling expenses of the lamented Mackenzie. It may possibly pay for the barrel of beef that Sherman's soldiers captured, if you can get a relief bill through Congress making an appropriation for that purpose; but it will not pay for the twenty-nine barrels the Indians ate."

"Then there is only a hundred dollars due me, and that isn't certain! After all Mackenzie's travels in Europe, Asia, and America with that beef; after all his trials and tribulations and transportation; after the slaughter of all those innocents that tried to collect that bill! Young man, why didn't the First Comptroller of the Corn-Beef Division tell me this?"

"He didn't know anything about the genuineness of your claim."

"Why didn't the Second tell me? why didn't the Third? why didn't all those divisions and departments tell me?"

"None of them knew. We do things by routine here. You have followed the routine and found out what you wanted to know. It is the best way. It is the only way. It is very regular, and very slow, but it is very certain."

"Yes, certain death. It has been, to the most of our tribe. I begin to feel that I, too, am called. Young man, you love the bright creature yonder with the gentle blue eyes and the steel pens behind her ears—I see it in your soft glances; you wish to marry her—but you are poor. Here, hold out your hand—here is the beef contract; go, take her and be happy! Heaven bless you, my children!"

This is all I know about the great beef contract, that has created so much talk in the community. The clerk to whom I bequeathed it died. I know nothing further about the contract, or any one connected with it. I only know that if a man lives long enough he can trace a thing through the Circumlocution Office of Washington, and find out, after much labour and trouble and delay, that which he could have found out on the first day if the business of the Circumlocution Office were as ingeniously systematized as it would be if it were a great private mercantile institution.

#### THE POOR EDITOR.

To be the editor of any kind of newspaper, either country or metropolitan (but very especially the former), is a position which must be trying to a good-natured Because it makes him an object of charity whether It makes him the object of a peculiar and or no. humiliating, because an interested, charity—a charity thrust upon him with offensive assurance and a perfectly unconcealed taken-for-granted that it will be received with gratitude, and the donor accounted a benefactor; and at the very same time the donor's chief motive, his vulgar self-interest, is left as frankly unconcealed. The country editor offers his advertising space to the public at the trifle of one dollar and a half or two dollars a square, first insertion, and one would suppose his "patrons" would be satisfied with that. But they are They puzzle their thin brains to find out some still cheaper way of getting their wares celebrated-some way whereby they can advertise virtually for nothing. They soon hit upon that meanest and shabbiest of all contrivances for robbing a gentle-spirited scribbler, viz., the conferring upon him of a present and begging a "notice" of it—thus pitifully endeavouring to not only invade his sacred editorial columns, but get ten dollars'

worth of advertising for fifty cents' worth of merchandise, and on top of that leave the poor creature burdened with a crushing debt of gratitude! And so the corrupted editor, having once debauched his independence and received one of these contemptible presents, wavers a little while the remnant of his self-respect is consuming, and at last abandons himself to a career of shame, and prostitutes his columns to "notices" of every sort of present that a stingy neighbour chooses to inflict upon The confectioner insults him with forty cents' him. worth of ice-cream—and he lavishes four "squares" of editorial compliments on him; the grocer insults him with a bunch of overgrown radishes and a dozen prize turnips—and gets an editorial paragraph perfectly putrid with gratitude; the farmer insults him with three dollars' worth of peaches, or a beet like a man's leg, or a watermelon like a channel-buoy, or a cabbage in many respects like his own head, and expects a third of a column of exuberant imbecility-and gets it. And these trivial charities are not respectfully and gracefully tendered, but are thrust insolently upon the victim, and with an air that plainly shows that the victim will be held to a strict accountability in the next issue of his paper.

I am not an editor of a newspaper, and shall always try to do right and be good, so that God will not make me one; but there are some persons who have got the impression somehow that I am that kind of character, and they treat me accordingly. They send me a newfangled wheelbarrow, and ask me to "notice" it; or a peculiar boot-jack, and ask me to "notice" it; or a sample of coffee, and ask me to "notice" it; or an

article of furniture worth eight or ten dollars, or a pair of crutches, or a truss, or an artificial nose, or a few shillings' worth of rubbish of the vegetable species; and here lately, ail in one day, I received a barrel of apples, a thing to milk cows with, a basket of peaches, a box of grapes, a new sort of wooden leg, and a patent "composition" grave-stone. "Notices" requested. A barrel of apples, a cow-milker, a basket of peaches, and a box of grapes, all put together, are not worth the bore of writing a "notice," or a tenth part of the room the "notice" would take up in the paper, and so they remained unnoticed. I had no immediate use for the wooden leg, and would not have accepted a charity grave-stone if I had been dead and actually suffering for it when it came: so I sent those articles back.

The ungraceful custom, so popular in the back settlements, of facetiously wailing about the barren pockets of editors, is the parent of this uncanny present-inflicting, and it is time that the guild that originated the custom and now suffer in pride and purse from it reflected that decent and dignified poverty is thoroughly respectable; while the flaunting of either a real or pretended neediness in the public face, and the bartering of nauseating "puffs" for its legitimate fruit of charitable presents, are as thoroughly indelicate, unbecoming, and disreputable.

### "AFTER" JENKINS.

A GRAND affair of a ball—the Pioneers'—came off at the Occidental some time ago. The following notes of the costumes worn by the belles of the occasion may not be uninteresting to the general reader, and Jenkins may get an idea therefrom:

Mrs. W. M. was attired in an elegant pate de foie gras, made expressly for her, and was greatly admired.

Miss S. had her hair done up. She was the centre of attraction for the gentlemen and the envy of all the ladies.

Miss G. W. was tastefullly dressed in a tout ensemble, and was greeted with deafening applause wherever she went.

Mrs. C. N. was superbly arrayed in white kid gloves. Her modest and engaging manner accorded well with the unpretending simplicity of her costume, and caused her to be regarded with absorbing interest by every one.

The charming Miss M. M. B. appeared in a thrilling waterfall, whose exceeding grace and volume compelled the homage of pioneers and emigrants alike. How beautiful she was!

The queenly Mrs. L. R. was attractively attired in her new and beautiful false teeth, and the bon jour effect they naturally produced was heightened by her enchanting and well-sustained smile. The manner of the lady is charmingly pensive and melancholy, and her troops of admirers desired no greater happiness than to get on the scent of her sozodont-sweetened sighs, and track her through her sinuous course among the gay and restless multitude.

Miss R. P., with that repugnance to ostentation in dress, which is so peculiar to her, was attired in a simple white lace collar, fastened with a neat pearl-button solitaire. The fine contrast between the sparkling vivacity of her natural optic and the steadfast attentiveness of her placid glass eye, was the subject of general and enthusiastic remark.

The radiant and sylph-like Mrs. T. wore hoops. She showed to great advantage, and created a sensation wherever she appeared. She was the gayest of the gay.

Miss C. L. B. had her fine nose elegantly enamelled, and the easy grace with which she blew it from time to time marked her as a cultivated and accomplished woman of the world; its exquisitely modulated tone excited the admiration of all who had the happiness to hear it.

Being offended with Miss X., and our acquaintance having ceased permanently, I will take this opportunity of observing to her that it is of no use for her to be prancing off to every ball that takes place, and flourishing around with a brass oyster-knife skewered through her waterfall, and smiling her sickly smile through her decayed teeth, with her dismal pug-nose in the air. There is no use in it—she don't deceive anybody.

Everybody knows she is old; everybody knows she is repaired (you might almost say built) with artificial bones and hair and muscles and things, from the ground up—put together scrap by scrap; and everybody knows, also, that all one would have to do would be to pull out her key-pin, and she would go to pieces like a Chinese puzzle.

# ANSWER TO AN INQUIRY FROM THE COMING MAN.

"Young Author."—Yes, Agassiz does recommend authors to eat fish, because the phosphorus in it makes brains. So far you are correct. But I cannot help you to a decision about the amount you need to eat—at least, not with certainty. If the specimen composition you send is about your fair usual average, I should judge that perhaps a couple of whales would be all you would want for the present. Not the largest kind, but simply good middling-sized whales.

#### CONCERNING CHAMBERMAIDS.

AGAINST all chambermaids, of whatsoever age or nationality, I launch the curse of bachelordom! Because:

They always put the pillows at the opposite end of the bed from the gas-burner, so that while you read and smoke before sleeping (as is the ancient and honoured custom of bachelors), you have to hold your book aloft, in an uncomfortable position, to keep the light from dazzling your eyes.

When they find the pillows removed to the other end of the bed in the morning, they receive not the suggestion in a friendly spirit; but, glorying in their absolute sovereignty, and unpitying your helplessness, they make the bed just as it was originally, and gloat in secret over the pang their tyranny will cause you.

Always after that, when they find you have transposed the pillows, they undo your work, and thus defy and seek to embitter the life that God has given you.

If they cannot get the light in an inconvenient position any other way, they move the bed.

If you pull your trunk out six inches from the wall, so that the lid will stay up when you open it, they always shove that trunk back again. They do it on purpose.

If you want the spittoon in a certain spot, where it will be handy, they don't, and so they move it.

They always put your other boots into inaccessible places. They chiefly enjoy depositing them as far under the bed as the wall will permit. It is because this compels you to get down in an undignified attitude and make wild sweeps for them in the dark with the boot-jack, and swear.

They always put the match-box in some other place. They hunt up a new place for it every day, and put up a bottle, or other perishable glass thing, where the box stood before. This is to cause you to break that glass thing, groping in the dark, and get yourself into trouble.

They are for ever and ever moving the furniture. When you come in, in the night, you can calculate on finding the bureau where the wardrobe was in the morning. And when you go out in the morning, if you leave the slop-bucket by the door and rocking-chair by the window, when you come in at midnight, or thereabouts, you will fall over that rocking-chair, and you will proceed toward the window and sit down in that sloptub. This will disgust you. They like that.

No matter where you put anything, they are not going to let it stay there. They will take it and move it the first chance they get. It is their nature. And, besides, it gives them pleasure to be mean and contrary this way. They would die if they couldn't be villains.

They always save up all the old scraps of printed rubbish you throw on the floor, and stack them up carefully on the table, and start the fire with your valuable manuscripts. If there is any one particular old scrap that you are more down on than any other, and which you are gradually wearing your life out trying to get rid

of, you may take all the pains you possibly can in that direction, but it won't be of any use, because they will always fetch that old scrap back and put it in the same old place again every time. It does them good.

And they use up more hair-oil than any six men. If charged with purloining the same, they lie about it. What do they care about a hereafter? Absolutely nothing.

If you leave the key in the door for convenience sake, they will carry it down to the office and give it to the clerk. They do this under the vile pretence of trying to protect your property from thieves; but actually they do it because they want to make you tramp back downstairs after it when you come home tired, or put you to the trouble of sending a waiter for it, which waiter will expect you to pay him something. In which case I suppose the degraded creatures divide.

They keep always trying to make your bed before you get up, thus destroying your rest and inflicting agony upon you; but after you get up, they don't come any more till next day.

They do all the mean things they can think of, and they do them just out of pure cussedness, and nothing else.

Chambermaids are dead to every human instinct.

If I can get a bill through the Legislature abolishing chambermaids, I mean to do it,

# BURLESQUE AUTOBIOGRAPHY.

I.

Two or three persons having at different times intimated that if I would write an autobiography they would read it when they got leisure, I yield at last to this frenzied public demand, and herewith tender my history.

Ours is a noble old house, and stretches a long way back into antiquity. The earliest ancestor the Twains have any record of was a friend of the family by the name of Higgins. This was in the eleventh century, when our people were living in Aberdeen, county of Cork, England. Why it is that our long line has ever since borne the maternal name (except when one of them now and then took a playful refuge in an alias to avert foolishness) instead of Higgins, is a mystery which none of us has ever felt much desire to stir. It is a kind of vague pretty romance, and we leave it alone. All the old families do that way.

Arthour Twain was a man of considerable note—a solicitor on the highway in William Rufus's time. At about the age of thirty he went to one of those fine old English places of resort called Newgate, to see about something, and never returned again. While there he died suddenly.

Augustus Twain seems to have made something of a

stir about the year 1160. He was as full of fun as he could be, and used to take his old sabre and sharpen it up, and get in a convenient place on a dark night, and stick it through people as they went by, to see them jump. He was a born humorist. But he got to going too far with it; and the first time he was found stripping one of these parties the authorities removed one end of him, and put it up on a nice high place on Temple Bar, where it could contemplate the people and have a good time. He never liked any situation so much or stuck to it so long.

Then for the next two hundred years the family tree shows a succession of soldiers — noble, high-spirited fellows, who always went into battle singing, right behind the army, and always went out a-whooping, right ahead of it.

This is a scathing rebuke to old dead Froissart's poor witticism, that our family tree never had but one limb to it, and that that one stuck out at right angles, and bore fruit winter and summer.

Early in the fifteenth century we have Beau Twain, called "the Scholar." He wrote a beautiful, beautiful hand. And he could imitate anybody's hand so closely that it was enough to make a person laugh his head off to see it. He had infinite sport with his talent. But by-and-by he took a contract to break stone for a road, and the roughness of the work spoiled his hand. Still, he enjoyed life all the time he was in the stone business, which, with inconsiderable intervals, was some forty-two years. In fact, he died in harness. During all those long years he gave such satisfaction that he never

was through with one contract a week till government gave him another. He was a perfect pet. And he was always a favourite with his fellow-artists, and was a conspicuous member of their benevolent secret society, called the Chain Gang. He always wore his hair short, had a preference for striped clothes, and died lamented by the government. He was a sore loss to his country, for he was so regular.

Some years later we have the illustrious John Morgan Twain. He came over to this country with Columbus in 1492 as a passenger. He appears to have been of a crusty, uncomfortable disposition. He complained of the food all the way over, and was always threatening to go ashore unless there was a change. He wanted fresh shad. Hardly a day passed over his head that he did not go idling about the ship with his nose in the air, sneering about the commander, and saying he did not believe Columbus knew where he was going to or had ever been there before. The memorable cry of "Land ho!" thrilled every heart in the ship but his. He gazed a while through a piece of smoked glass at the pencilled line lying on the distant water, and then said, "Land be hanged! It's a raft!"

When this questionable passenger came on board the ship he brought nothing with him but an old newspaper containing a handkerchief marked "B. G.," one cotton sock marked "L. W. C.," one woollen one marked "D. F.," and a night-shirt marked "O. M. R." And yet during the voyage he worried more about his "trunk," and gave himself more airs about it than all the rest of the passengers put together. If the ship was

"down by the head," and would not steer, he would go and move his "trunk" further aft, and then watch the If the ship was "by the stern," he would suggest to Columbus to detail some men to "shift that baggage." In storms he had to be gagged, because his wailings about his "trunk" made it impossible for the men to hear the orders. The man does not appear to have been openly charged with any gravely unbecoming thing, but it is noted in the ship's log as a "curious circumstance" that, albeit he brought his baggage on board the ship in a newspaper, he took it ashore in four trunks, a queensware crate, and a couple of champagne baskets. But when he came back insinuating, in an insolent swaggering way, that some of his things were missing, and was going to search the other passengers' baggage, it was too much, and they threw him overboard. They watched long and wonderingly for him to come up, but not even a bubble rose on the quietly-ebbing tide. But, while every one was most absorbed in gazing over the side and the interest was momentarily increasing, it was observed with consternation that the vessel was adrift and the anchor cable hanging limp from the bow. Then in the ship's dimmed and ancient log we find this quaint note:-

"In time it was discouvered y' y' troublesome passenger hadde gonne downe and got y' anchor, and toke y' same and solde it to y' dam sauvages from y' interior, saying y' he hadde founde it, y' sonne of a ghun!"

Yet this ancestor had good and noble instincts, and it is with pride that we call to mind the fact that he was the first white person who ever interested himself in the

work of elevating and civilizing our Indians. He built a commodious jail, and put up a gallows, and to his dying day he claimed with satisfaction that he had had a more restraining and elevating influence on the Indians than any other reformer that ever laboured among them. At this point the chronicle became less frank and chatty, and closes abruptly by saying that the old voyager went to see his gallows perform on the first white man ever hanged in America, and while there received injuries which terminated in his death.

The great grandson of the "Reformer" flourished in sixteen hundred and something, and was known in our annals as "the old Admiral," though in history he had other titles. He was long in command of fleets of swift vessels, well armed and manned, and did great service in hurrying up merchantmen. Vessels which he followed and kept his eagle eye on always made good fair time across the ocean. But if a ship still loitered in spite of all he could do his indignation would grow till he could contain himself no longer—and then he would take that ship home where he lived and keep it there carefully, expecting the owners to come for it, but they never did. And he would try to get the idleness and sloth out of the sailors of that ship by compelling them to take invigorating exercise and a bath. He called it "walking a plank." All the pupils liked it. At any rate they never found any fault with it after trying it. When the owners were late coming for their ships, the Admiral always burned them, so that the insurance money should not be lost. At last this fine old tar was cut down in the fulness of his years and honours. And to her dying day his

poor heart-broken widow believed that if he had been cut down fifteen minutes sooner he might have been resuscitated.

Charles Henry Twain lived during the latter part of the seventeenth century, and was a zealous and distinguished missionary. He converted sixteen thousand South Sea Islanders, and taught them that a dog-tooth necklace and a pair of spectacles was not enough clothing to come to divine service in. His poor flock loved him very, very dearly; and when his funeral was over they got up in a body (and came out of the restaurant) with tears in their eyes, and saying one to another that he was a good, tender missionary, and they wished they had some more of him.

PAH-GO-TO-WAH-WAH-PUKKETEKEEWIS (Mighty-Hunterwith-a-Hogg-Eye) Twain adorned the middle of the eighteenth century, and aided Gen. Braddock with all his heart to resist the oppressor Washington. It was this ancestor who fired seventeen times at our Washington from behind a tree. So far the beautiful romantic narrative in the moral story-books is correct, but when that narrative goes on to say that at the seventeenth round the awe-stricken savage said solemnly that that man was being reserved by the Great Spirit for some mighty mission, and he dared not lift his sacrilegious rifle against him again, the narrative seriously impairs the integrity of history. What he did say was—

"It ain't no (hic) no use. 'At man's so drunk he can't stan' still long enough for a man to hit him. I (hic!) I can't 'ford to fool away any more am'nition on kim!"

That was why he stopped at the seventeenth round, and it was a good, plain, matter-of-fact reason, too, and one that easily commends itself to us by the eloquent persuasive flavour of probability there is about it.

I always enjoyed the story-book narrative, but I felt a marring misgiving that every Indian at Braddock's Defeat who fired at a soldier a couple of times (two easily grows to seventeen in a century), and missed him, jumped to the conclusion that the Great Spirit was reserving that soldier for some grand mission; and so I somehow feared that the only reason why Washington's case is remembered and the others forgotten is, that in his the prophecy came true, and in that of the others it didn't. There are not books enough on earth to contain the record of the prophecies Indians and other unauthorised parties have made; but one may carry in his overcoat pockets the record of all the prophecies that have been fulfilled.

I will remark here, in passing, that certain ancestors of mine are so thoroughly well known in history by their aliases that I have not felt it to be worth while to dwell upon them, or even mention them in the order of their birth. Among these may be mentioned RICHARD BRINSLEY TWAIN, alias Guy Fawkes; John Wentworth TWAIN, alias Sixteen-String Jack; WILLIAM HOGARTH TWAIN, alias Jack Sheppard; Ananias TWAIN, alias Baron Munchausen; John George Twain, alias Capt. Kydd. And then there are George Francis Train, Tom Pepper, Nebuchadnezzar, and Balaam's Ass: they all belong to our family, but to a branch of it somewhat distantly removed from the honourable direct line—in

fact a collateral branch, whose members chiefly differ from the ancient stock in that, in order to acquire the notoriety we have always yearned and hungered for, they have got into a low way of going to jail instead of getting hanged.

It is not well, when writing an autobiography, to follow your ancestry down too close to your own time—it is safest to speak only vaguely of your great-grandfather, and then skip from there to yourself, which I now do.

I was born without teeth—and there Richard III. had the advantage of me; but I was born without a hump-back likewise, and there I had the advantage of him. My parents were neither very poor nor conspicuously honest.

But now a thought occurs to me. My own history would really seem so tame contrasted with that of my ancestors that it is simply wisdom to leave it unwritten until I am hanged. If some other biographies I have read had stopped with the ancestry until a like event occurred it would have been a felicitous thing for the reading public. How does it strike you?

#### THE UNDERTAKER'S CHAT.

"Now, that corpse," said the undertaker, patting the folded hands of deceased approvingly, "was a brick—every way you took him he was a brick. He was so real accommodating, and so modest-like and simple in his last moments. Friends wanted metallic burial case—nothing else would do. I couldn't get it. There warn't going to be time—anybody could see that.

"Corpse said never mind, shake him up some kind of a box he could stretch out in comfortable, he warn't particular 'bout the general style of it. Said he went more on room than style, any way, in a last final container.

"Friends wanted a silver door-plate on the coffin, signifying who he was and wher' he was from. Now you know a fellow couldn't roust out such a gaily thing as that in a little country town like this. What did corpse say?

"Corpse said, whitewash his old canoe and dob his address and general destination onto it with a blacking brush and a stencil plate, 'long with a verse from some likely hymn or other, and p'int him for the tomb, and mark him C. O. D., and just let him flicker. He warn't distressed any more than you be—on the contrary just as ca'm and collected as a hearse-horse; said he judged

that wher' he was going to a body would find it considerable better to attract attention by a picturesque moral character than a natty burial case with a swell door-plate on it.

".Splendid man, he was. I'd druther do for a corpse like that 'n any I've tackled in seven year. There's some satisfaction in burvin' a man like that. You feel that what you're doing is appreciated. Lord bless you, so's he got planted before he sp'iled, he was perfectly satisfied; said his relations meant well, perfectly well, but all them preparations was bound to delay the thing more or less, and he didn't wish to be kept layin' around. You never see such a clear head as what he had—and so ca'm and so cool. Just a hunk of brains—that is what he was. Perfectly awful. It was a ripping distance from one end of that man's head to t'other. Often and over again he's had brain fever a-raging in one place, and the rest of the pile didn't know anything about it—didn't affect it any more than an Injun insurrection in Arizona affects the Atlantic States.

"Well, the relations they wanted a big funeral, but corpse said he was down on flummery—didn't want any procession—fill the hearse full of mourners, and get out a stern line and tow him behind. He was the most down on style of any remains I ever struck. A beautiful simple-minded creature—it was what he was, you can depend on that. He was just set on having things the way he wanted them, and he took a solid comfort in laying his little plans. He had me measure him and take a whole raft of directions; then he had the minister stand up behind a long box with a table-cloth over it, to represent

the coffin, and read his funeral sermon, saying 'Angcore, angcore!' at the good places, and making him scratch out every bit of brag about him, and all the hifalutin; and then he made them trot out the choir so's he could help them pick out the tunes for the occasion, and he got them to sing 'Pop Goes the Weasel,' because he'd always liked that tune when he was downhearted, and solemn music made him sad; and when they sung that with tears in their eyes (because they all loved him), and his relations grieving around, he just laid there as happy as a bug, and trying to beat time and showing all over how much he enjoyed it; and presently he got worked up and excited, and tried to join in, for mind you he was pretty proud of his abilities in the singing line; but the first time he opened his mouth and was just going to spread himself his breath took a walk.

"I never see a man snuffed out so sudden. Ah, it was a great loss—it was a powerful loss to this poor little one-horse town. Well, well, well, I hain't got time to be palavering along here—got to nail on the lid and mosey along with him; and if you'll just give me a lift we'll skeet him into the hearse and meander along. Relations bound to have it so—don't pay no attention to dying injunctions, minute a corpse's gone; but, if I had my way, if I didn't respect his last wishes and tow him behind the hearse I'll be cuss'd. I consider that whatever a corpse wants done for his comfort is little enough matter, and a man hain't got no right to deceive him or take advantage of him; and whatever a corpse trusts me to do I'm agoing to do, you know, even if it's to stuff him and paint him yaller and keep him for a keepsake—you hear me!"

He cracked his whip and went lumbering away with his ancient ruin of a hearse, and I continued my walk with a valuable lesson learned—that a healthy and wholesome cheerfulness is not necessarily impossible to any occupation. The lesson is likely to be lasting, for it will take many months to obliterate the memory of the remarks and circumstances that impressed it.

#### THE PETRIFIED MAN.

Now, to show how really hard it is to foist a moral or a truth upon an unsuspecting public through a burlesque without entirely and absurdly missing one's mark, I will here set down two experiences of my own in this thing. In the fall of 1862, in Nevada and California, the people got to running wild about extraordinary petrifactions and other natural marvels. One could scarcely pick up a paper without finding in it one or two glorified discoveries of this kind. The mania was becoming a little ridiculous. I was a bran-new local editor in Virginia City, and I felt called upon to destroy this growing evil; we all have our benignant fatherly moods at one time or another, I suppose. I chose to kill the petrifaction mania with a delicate, a very delicate satire. But maybe it was altogether too delicate, for nobody ever perceived the satire part of it at all. I put my scheme in the shape of the discovery of a remarkable petrified man.

I had had a temporary falling out with Mr. Sewall, the new coroner and justice of the peace of Humboldt, and thought I might as well touch him up a little at the same time and make him ridiculous, and thus combine pleasure with business. So I told, in patient belief-compelling detail, all about the finding of a petrified man at Gravelly

Ford (exactly a hundred and twenty miles, over a breakneck mountain trail, from where Sewall lived); how all the savants of the immediate neighbourhood had been to examine it (it was notorious that there was not a living creature within fifty miles of there, except a few starving Indians, some crippled grasshoppers, and four or five buzzards out of meat and too feeble to get away); how those savants all pronounced the petrified man to have been in a state of complete petrifaction for over ten generations; and then, with a seriousness that I ought to have been ashamed to assume, I stated that as soon as Mr. Sewall heard the news he summoned a jury, mounted his mule, and posted off, with noble reverence for official duty, on that awful five days' journey, through alkali, sagebrush, peril of body, and imminent starvation, to hold an inquest on this man that had been dead and turned to everlasting stone for more than three hundred years! And then, my hand being "in," so to speak, I went on, with the same unflinching gravity, to state that the jury returned a verdict that deceased came to his death from protracted exposure. This only moved me to higher flights of imagination, and I said that the jury, with that charity so characteristic of pioneers, then dug a grave, and were about to give the petrified man Christian burial, when they found that for ages a limestone sediment had been trickling down the face of the stone against which he was sitting, and this stuff had run under him and cemented him fast to the "bed-rock;" that the jury (they were all silver-miners) canvassed the difficulty a moment, and then got out their powder and fuse, and proceeded to drill a hole under him, in order to blast him from his position, when Mr. Sewall, "with that delicacy so characteristic of him, forbade them, observing that it would be little less than sacrilege to do such a thing."

From beginning to end the "Petrified Man" squib was a string of roaring absurdities, albeit they were told with an unfair pretence of truth that even imposed upon me to some extent, and I was in some danger of believing in my own fraud. But I really had no desire to deceive anybody, and no expectation of doing it. I depended on the way the petrified man was sitting to explain to the public that he was a swindle. Yet I purposely mixed that up with other things, hoping to make it obscure and I did. I would describe the position of one foot. and then say his right thumb was against the side of his nose; then talk about his other foot, and presently come back and say the fingers of his right hand were spread apart; then talk about the back of his head a little, and return and say the left thumb was hooked into the right little finger; then ramble off about something else, and by-and-by drift back again and remark that the fingers of the left hand were spread like those of the right. But I was too ingenious. I mixed it up rather too much; and so all that description of the attitude, as a key to the humbuggery of the article, was entirely lost, for nobody but me ever discovered and comprehended the peculiar and suggestive position of the petrified man's hands.

As a satire on the petrifaction mania, or anything else, my Petrified Man was a disheartening failure; for every-body received him in innocent good faith, and I was stunned to see the creature I had begotten to pull down the wonder-business with, and bring derision upon it,

calmly exalted to the grand chief place in the list of the genuine marvels our Nevada had produced. I was so disappointed at the curious miscarriage of my scheme that at first I was angry, and did not like to think about it; but by-and-by, when the exchanges began to come in with the Petrified Man copied and guilelessly glorified, I began to feel a soothing secret satisfaction; and as my gentleman's field of travel broadened, and by the exchanges I saw that he steadily and implacably penetrated territory after territory, State after State, and land after land, till he swept the great globe and culminated in sublime and unimpeached legitimacy in the august London Lancet, my cup was full, and I said I was glad I had done it. I think that for about eleven months, as nearly as I can remember, Mr. Sewall's daily mail-bag continued to be swollen by the addition of half a bushel of newspapers hailing from many climes with the Petrified Man in them, marked around with a prominent belt of ink. sent them to him. I did it for spite, not for fun. He used to shovel them into his back yard and curse. every day during all those months the miners, his constituents (for miners never quit joking a person when they get started), would call on him and ask if he could tell them where they could get hold of a paper with the Petrified Man in it. He could have accommodated a continent with them. I hated Sewall in those days, and these things pacified me and pleased me. I could not have gotten more real comfort out of him without killing him.

## . MARVELLOUS "BLOODY MASSACRE."

THE other burlesque I have referred to was my fine satire upon the financial expedient of "cooking dividends," a thing which became shamefully frequent on the Pacific coast for a while. Once more, in my self-complacent simplicity, I felt that the time had arrived for me to rise up and be a reformer. I put this reformatory satire in the shape of a fearful "Massacre at Empire City." The San Francisco papers were making a great outcry about the iniquity of the Daney Silver-Mining Company, whose directors had declared a "cooked" or false dividend, for the purpose of increasing the value of their stock, so that they could sell out at a comfortable figure, and then scramble from under the tumbling concern. And while abusing the Daney, those papers did not forget to urge the public to get rid of all their silver stocks and invest in sound and safe San Francisco stocks, such as the Spring Valley Water Company, etc. right at this unfortunate juncture, behold the Spring Valley cooked a dividend too! And so, under the insidious mask of an invented "bloody massacre," I stole upon the public unawares with my scathing satire upon the dividend-cooking system. In about half a column of maginary inhuman carnage I told how a citizen had murdered his wife and nine children, and then committed suicide. And I said slyly, at the bottom, that the sudden madness of which this melancholy massacre was the result, had been brought about by his having allowed himself to be persuaded by the California papers to sell his sound and lucrative Nevada silver stocks, and buy into Spring Valley just in time to get cooked along with that company's fancy dividend, and sink every cent he had in the world.

Ah, it was a deep, deep satire, and most ingeniously contrived. But I made the horrible details so carefully and conscientiously interesting that the public simply devoured them greedily, and wholly overlooked the following distinctly stated facts, to wit:—The murderer was perfectly well known to every creature in the land as a bachelor, and consequently he could not murder his wife and nine children; he murdered them "in his splendid dressed-stone mansion just in the edge of the great pine forest between Empire City and Dutch Nick's," when even the very pickled oysters that came on our tables knew that there was not a "dressed-stone mansion" in all Nevada Territory; also that, so far from there being a "great pine forest between Empire City and Dutch Nick's," there wasn't a solitary tree within fifteen miles of either place; and, finally, it was patent and notorious that Empire City and Dutch Nick's were one and the same place, and contained only six houses anyhow, and consequently there could be no forest between them; and on top of all these absurdities I stated that this diabolical murderer, after inflicting a wound upon himself that the reader ought to have seen would have killed an elephant n the twinkling of an eye, jumped on his horse and rode four miles, waving his wife's reeking scalp in the air, and thus performing entered Carson City with tremendous telat, and dropped dead in front of the chief saloon, the envy and admiration of all beholders.

Well, in all my life I never saw anything like the sensation that little satire created. It was the talk of the town, it was the talk of the Territory. Most of the citizens dropped gently into it at breakfast, and they never finished their meal. There was something about those minutely faithful details that was a sufficing substitute for food. Few people that were able to read took food that morning. Dan and I (Dan was my reportorial associate) took our seats on either side of our customary table in the "Eagle Restaurant," and, as I unfolded the shred they used to call a napkin in that establishment, I saw at the next table two stalwart innocents with that sort of vegetable dandruff sprinkled about their clothing which was the sign and evidence that they were in from the Truckee with a load of hay. The one facing me had the morning paper folded to a long narrow strip, and I knew, without any telling, that that strip represented the column that contained my pleasant financial satire. From the way he was excitedly mumbling, I saw that the heedless son of a hay-mow was skipping with all his might, in order to get to the bloody details as quickly as possible; and so he was missing the guide-boards I had set up to warn him that the whole thing was a fraud. Presently his eyes spread wide open, just as his jaws swung asunder to take in a potato approaching it on a fork; the potato halted, the face lit up redly, and the whole man was on

fire with excitement. Then he broke into a disjointed checking-off of the particulars—his potato cooling in midair meantime, and his mouth making a reach for it occasionally, but always bringing up suddenly against a new and still more direful performance of my hero. At last he looked his stunned and rigid comrade impressively in the face, and said, with an expression of concentrated awe---

"Jim, he b'iled his baby, and he took the old 'oman's skelp. Cuss'd if I want any breakfast!"

And he laid his lingering potato reverently down, and he and his friend departed from the restaurant empty but satisfied.

He never got down to where the satire part of it began. Nobody ever did. They found the thrilling particulars sufficient. To drop in with a poor little moral at the fag-end of such a gorgeous massacre, was to follow the expiring sun with a candle and hope to attract the world's attention to it.

The idea that anybody could ever take my massacre for a genuine occurrence never once suggested itself to me, hedged about as it was by all those tell-tale absurdities and impossibilities concerning the "great pine forest," the "dressed-stone mansion," etc. But I found out then, and never have forgotten since, that we never read the dull explanatory surroundings of marvellously exciting things when we have no occasion to suppose that some irresponsible scribbler is trying to defraud us: we skip all that, and hasten to revel in the blood-curdling particulars and be happy.

Therefore, being bitterly experienced, I tried hard to

word that agricultural squib of mine in such a way as to deceive nobody; and I partly succeeded, but not entirely. However, I did not do any harm with it any way. In order that parties who have lately written me about vegetables and things may know that there was a time when I would have answered their questions to the very best of my ability, and considered it my imperative duty to do it, I refer them to the narrative of my one week's experience as an agricultural editor, which will be found in this MEMORANDA next month.

# JOURNALISM IN TENNESSEE.

## [From the Bunkum Express.]

"The editor of the Memphis Avalanche swoops thus mildly down upon a correspondent who posted him as a Radical:—"While he was writing the first word, the middle, dotting his i's, crossing his t's, and punching his period, the black-hearted reptile knew he was concocting a sentence that was saturated with infamy and rotten with falsehood." "—Exchange.

I was told by the physician that a Southern climate would improve my health, and so I went down to Tennessee, and got a berth on the Morning Glory and Johnson County War-Whoop as associate editor. When I went on duty, I found the chief editor sitting tilted back in a three-legged chair, with his feet on a pine table. There was another pine table in the room, and another afflicted chair, and both were half buried under newspapers and scraps and sheets of manuscript. There was a wooden box of sand, sprinkled with cigar stubs and "old soldiers," and a stove whose door was hanging by its upper hinge. The chief editor had a long-tailed black cloth frock coat on, and white linen pants. His boots were small and neatly blacked. He wore a ruffled shirt, a large seal ring, a standing collar of obsolete pattern, and a checkered neckerchief with the ends hanging down. Date of costume about 1848. He, was smoking a cigar, and trying to think of a word, and in pawing his hair he had rumpled his locks a good deal. He was scowling fearfully, and I judged that he was concocting a particularly knotty editorial. He told me to take the exchanges and skim through them and write up the "Spirit of the Tennessee Press," condensing into the article all of their contents that seemed of interest.

I wrote as follows:—

#### "SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS.

"The editors of the Semi-Weekly Earthquake evidently labour under a misapprehension with regard to the Ballyhack Railroad. It is not the object of the company to leave Buzzardville off to one side. On the contrary, they consider it one of the most important points along the line, and, consequently, can have no desire to slight it. The gentlemen of the Earthquake will, of course, take pleasure in making the correction.

"John W. Blossom, Esq., the able editor of the Higginsville Thunderbolt and Battle-Cry of Freedom, arrived in the city yesterday. He is stopping at the Van Buren House.

"We observe that our contemporary of the Mud Springs Morning Howl has fallen into the error of supposing that the election of Van Werter is not an established fact, but he will have discovered his mistake before this reminder reaches him, no doubt. He was, doubtless, misled by incomplete election returns.

"It is pleasant to note that the city of Blathersville is endeavouring to contract with some New York gentleman to pave its well-nigh impassable streets with the Nicholson pavement. But it is difficult to accomplish a desire like this since Memphis got some New Yorkers to do a like service for her and then declined to pay for it. However, the Daily Hurrah still urges the measure with ability, and seems confident of ultimate success.

"We are pained to learn that Colonel Bascom, chief editor of the

Dying Shriek for Liberty, fell in the streets a few evenings since and broke his leg. He has lately been suffering with debility, caused by over-work and anxiety on account of sickness in his family, and it is supposed that he fainted from the exertion of walking too much in the sun."

I passed my manuscript over to the chief editor for acceptance, alteration, or destruction. He glanced at it, and his face clouded. He ran his eye down the pages, and his countenance grew portentous. It was easy to see that something was wrong. Presently he sprang up and said—

"Thunder and lightning! Do you suppose I am going to speak of those cattle that way?. Do you suppose my subscribers are going to stand such gruel as that? Give me the pen!"

I never saw a pen scrape and scratch its way so viciously, or plough through another man's verbs and adjectives so relentlessly. While he was in the midst of his work somebody shot at him through the open window, and marred the symmetry of his ear.

"Ah," said he, "that is that scoundrel Smith, of the Moral Volcano—he was due yesterday." And he snatched a navy revolver from his belt and fired. Smith dropped, shot in the thigh. The shot spoiled Smith's aim, who was just taking a second aim, and he crippled a stranger. It was me. Merely a finger shot off.

Then the chief editor went on with his erasures and interlineations. Just as he finished them a hand-grenade came down the stove pipe, and the explosion shivered the stove into a thousand fragments. However, it did

no further damage, except that a vagrant piece knocked a couple of my teeth out.

"That stove is utterly ruined," said the chief editor.

I said I believed it was.

"Well, no matter—don't want it this kind of weather. I know the man that did it. I'll get him. Now, here is the way this stuff ought to be written."

I took the manuscript. It was scarred with erasures and interlineations till its mother wouldn't have known it if it had one. It now read as follows:—

#### "SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS.

\*\* The inveterate liars of the Semi-Weekly Earthquake are evidently endeavouring to palm off upon a noble and chivalrous people another of their vile and brutal falsehoods with regard to that most glorious conception of the nineteenth century, the Ballyhack Railroad. The idea that Buzzardville was to be left off at one side originated in their own fulsome brains—or rather in the settlings which they regard as brains. They had better swallow this lie if they want to save their abandoned reptile carcasses the cowhiding they so richly deserve.

"That ass, Blossom, of the Higginsville Thunderbolt and Battle-Cry of Freedom, is down here again bumming at the Van Buren.

"We observe that the besotted blackguard of the Mud Springs Morning Howl is giving out, with his usual propensity for lying, that Van Werter is not elected. The heaven-born mission of journalism is to disseminate truth; to eradicate error; to educate, refine, and elevate the tone of public morals and manners, and make all men more gentle, more virtuous, more charitable, and in all ways better, and holier, and happier; and yet this black-hearted villain degrades his great office persistently to the dissemination of falsehood, calumny, vituperation, and degrading vulgarity.

"Blathersville wants a Nicholson pavement—it wants a jail and a poorhouse more. The idea of a pavement in a one-horse town

with two gin-mills and a blacksmith's shop in it, and that mustardplaster of a newspaper, the *Daily Hurrah!* Better borrow of Memphis, where the article is cheap. The crawling insect, Buckner, who edits the *Hurrah*, is braying about this business with his customary imbecility, and imagining that he is talking sense."

"Now that is the way to write—peppery and to the point. Mush-and-milk journalism gives me the fantods."

About this time a brick came through the window with a splintering of a crash, and gave me a considerable of a jolt in the back. I moved out of range—I began to feel in the way.

The chief said, "That was the Colonel, likely. I've been expecting him for two days. He will be up, now, right away."

He was correct. The Colonel appeared in the door a moment afterward, with a dragoon revolver in his hand.

He said, "Sir, I have the honour of addressing the poltroon who edits this mangy sheet?"

"You have. Be seated, sir. Be careful of the chair, one of its legs is gone. I believe I have the honour of addressing the blatant scoundrel Col. Blatherskite Tecumseh?"

"That's me. I have a little account to settle with you. If you are at leisure we will begin."

"I have an article on the 'Encouraging Progress of Moral and Intellectual Development in America' to finish, but there is no hurry. Begin."

Both pistols rang out their fierce clamour at the same instant. The chief lost a lock of his hair, and the

Colonel's bullet ended its career in the fleshy part of my thigh. The Colonel's left shoulder was clipped a little. They fired again. Both missed their men this time, but I got my share, a shot in the arm. At the third fire both gentlemen were wounded slightly, and I had a knuckle chipped. I then said, I believed I would go out and take a walk, as this was a private interview, and I had a delicacy about participating in it further. But both gentlemen begged me to keep my seat, and assured me that I was not in the way. I had thought differently up to this time.

They then talked about the elections and the crops a while, and I fell to tying up my wounds. But presently they opened fire again with animation, and every shot took effect—but it is proper to remark that five out of the six fell to my share. The sixth one mortally wounded the Colonel, who remarked, with fine humour, that he would have to say good morning now, as he had business up town. He then inquired the way to the undertaker's, and left.

The chief turned to me and said, "I am expecting company to dinner, and shall have to get ready. It will be a favour to me if you will read proof and attend to the customers."

I winced a little at the idea of attending to the customers, but I was too bewildered by the fusillade that was still ringing in my ears to think of anything to say.

He continued, "Jones will be here at 3—cowhide him. Gillespie will call earlier, perhaps—throw him out of the window. Ferguson will be along about 4—kill him. That is all for to-day, I believe. If you have any

odd time, you may write a blistering article on the police—give the Chief Inspector rats. The cowhides are under the table; weapons in the drawer—ammunition there in the corner—lint and bandages up there in the pigeon-holes. In case of accident, go to Lancet, the surgeon, downstairs. He advertises—we take it out in trade."

He was gone. I shuddered. At the end of the next three hours I had been through perils so awful that all peace of mind and all cheerfulness had gone from me. Gillespie had called and thrown me out of the window. Jones arrived promptly, and when I got ready to do the cowhiding he took the job off my hands. In an encounter with a stranger, not in the bill of fare, I had lost my scalp. Another stranger, by the name of Thompson, left me a mere wreck and ruin of chaotic rags. And at last, at bay in the corner, and beset by an infuriated mob of editors, blacklegs, politicians, and desperadoes, who raved and swore and flourished their weapons about my head till the air shimmered with glancing flashes of steel, I was in the act of resigning my berth on the paper when the chief arrived, and with him a rabble of charmed and enthusiastic friends. Then ensued a scene of riot and carnage such as no human pen, or steel one either, could describe. People were shot, probed, dismembered, blown up, thrown out of the window. There was a brief tornado of murky blasphemy, with a confused and frantic war-dance glimmering through it, and then all was over. In five minutes there was silence, and the gory chief and I sat alone and surveyed the sanguinary ruin that strewed the floor around us.

He said, "You'll like this place when you get used to it."

I said, "I'll have to get you to excuse me, I thinkmaybe, I might write to suit you after a while; as soon as I had had some practice and learned the language I am confident I could. But, to speak the plain truth, that sort of energy of expression has its inconveniences, and a man is liable to interruption. You see that yourself. Vigorous writing is calculated to elevate the public, no doubt, but then I do not like to attract so much attention as it calls forth. I can't write with comfort when I am interrupted so much as I have been to-day. I like this berth well enough, but I don't like to be left here to wait on the customers. The experiences are novel, I grant you, and entertaining, too, after a fashion, but they are not judiciously distributed. A gentleman shoots at you through the window and cripples me; a bomb-shell comes down the stove pipe for your gratification, and sends the stove door down my throat; a friend drops in to swap compliments with you, and freckles me with bullet-holes till my skin won't hold my principles; you go to dinner, and Jones comes with his cowhide; Gillespie throws me out of the window, Thompson tears all my clothes off, and an entire stranger takes my scalp with the easy freedom of an old acquaintance; and in less than five minutes all the blackguards in the country arrive in their war paint, and proceed to scare the rest of me to death with their tomahawks. Take it altogether. I never had such a spirited time in all my life as I have had to-day. No: I like you, and I like your calm unruffled way of explaining things to the customers, but you see I am not used to it. The Southern heart is too impulsive, Southern hospitality is too lavish with the stranger. The paragraphs which I have written to-day, and into whose cold sentences your masterly hand has infused the fervent spirit of Tennesseean journalism, will wake up another nest of hornets. All that mob of editors will come—and they will come hungry, too, and want somebody for breakfast. I shall have to bid you adieu. I decline to be present at these festivities. I came South for my health, I will go back on the same errand, and suddenly. Tennessee journalism is too stirring for me."

After which we parted with mutual regret, and I took apartments at the hospital.

## THE NEW CRIME.

#### LEGISLATION NEEDED.

This country, during the last thirty or forty years, has produced some of the most remarkable cases of insanity of which there is any mention in history. For instance, there was the Baldwin case, in Ohio, twenty-two years Baldwin, from his boyhood up, had been of a vindictive, malignant, quarrelsome nature. He put a boy's eye out once, and never was heard upon any occasion to utter a regret for it. He did many such things. But at last he did something that was serious. He called at a house just after dark, one evening, knocked, and when the occupant came to the door, shot him dead, and then tried to escape, but was captured. Two days before, he had wantonly insulted a helpless cripple, and the man he afterward took swift vengeance upon with an assassin bullet had knocked him down. Such was the Baldwin case. The trial was long and exciting: the community was fearfully wrought up. Men said this spiteful, badhearted villain had caused grief enough in his time, and now he should satisfy the law. But they were mistaken; Baldwin was insane when he did the deed—they had not thought of that. By the arguments of counsel it was shown that at half-past ten in the morning on the day of

the murder, Baldwin became insane, and remained so for eleven hours and a half exactly. This just covered the case comfortably, and he was acquitted. Thus, if an unthinking and excited community had been listened to instead of the arguments of counsel, a poor crazy creature would have been held to a fearful responsibility for a mere freak of madness. Baldwin went clear, and although his relatives and friends were naturally incensed against the community for their injurious suspicions and remarks, they said let it go for this time, and did not prosecute. The Baldwins were very wealthy. This same Baldwin had momentary fits of insanity twice afterward, and on both occasions killed people he had grudges against. And on both these occasions the circumstances of the killing were so aggravated, and the murders so seemingly heartless and treacherous, that if Baldwin had not been insane he would have been hanged without the shadow of a doubt. As it was, it required all his political and family influence to get him clear in one of the cases, and cost him not less than 10,000 dollars to get clear in the other. One of these men he had notoriously been threatening to kill for twelve years. poor creature happened, by the merest piece of ill-fortune, to come along a dark alley at the very moment that Baldwin's insanity came upon him, and so he was shot in the back with a gun loaded with slugs.

Take the case of Lynch Hackett, of Pennsylvania. Twice, in public, he attacked a German butcher by the name of Bemis Feldner, with a cane, and both times Feldner whipped him with his fists. Hackett was a vain, wealthy, violent gentleman, who held his blood and

family in high esteem, and believed that a reverent respect was due to his great riches. He brooded over the shame of his chastisement for two weeks, and then, in a momentary fit of insanity, armed himself to the teeth, rode into town, waited a couple of hours until he saw Feldner coming down the street with his wife on his arm, and then, as the couple passed the doorway in which he had partially concealed himself, he drove a knife into Feldner's neck, killing him instantly. The widow caught the limp form and eased it to the earth. Both were drenched with blood. Hackett jocosely remarked to her that as a professional butcher's recent wife she could appreciate the artistic neatness of the job that left her in a condition to marry again, in case she wanted to. remark, and another which he made to a friend, that his position in society made the killing of an obscure citizen simply an "eccentricity" instead of a crime, were shown to be evidences of insanity, and so Hackett escaped punishment. The jury were hardly inclined to accept these as proofs, at first, inasmuch as the prisoner had never been insane before the murder, and under the tranquillizing effect of the butchering had immediately regained his right mind: but when the defence came to show that a third cousin of Hackett's wife's stepfather was insane, and not only insane, but had a nose the very counterpart of Hackett's, it was plain that insanity was hereditary in the family, and Hackett had come by it by legitimate inheritance. Of course the jury then acquitted But it was a merciful providence that Mrs. H.'s people had been afflicted as shown, else Hackett would certainly have been hanged.

However, it is not possible to recount all the marvellous cases of insanity that have come under the public notice in the last thirty or forty years. There was the Durgin case in New Jersey three years ago. The servant girl. Bridget Durgin, at dead of night, invaded her mistress' bedroom and carved the lady literally to pieces with a knife. Then she dragged the body to the middle of the floor, and beat and banged it with chairs and such things. Next she opened the feather beds, and strewed the contents around, saturated everything with kerosine, and set fire to the general wreck. She now took up the young child of the murdered woman in her blood-smeared hands, and walked off, through the snow, with no shoes on, to a neighbour's house a quarter of a mile off, and told a string of wild, incoherent stories about some men coming and setting fire to the house; and then she cried piteously, and without seeming to think there was anything suggestive about the blood upon her hands, her clothing, and the baby, volunteered the remark that she was afraid those men had murdered her mistress! Afterward, by her own confession and other testimony, it was proved that the mistress had always been kind to the girl, consequently there was no revenge in the murder; and it was also shown that the girl took nothing away from the burning house, not even her own shoes, and consequently robbery was not the motive. Now, the reader says, "Here comes that same old plea of insanity again." But the reader has deceived himself this time. No such plea was offered in her defence. The judge ventenced her, nobody persecuted the Governor with etitions for her pardon and she was promptly hanged.

There was that youth in Pennsylvania, whose curious confession was published a year ago. It was simply a conglomeration of incoherent drivel from beginning to end, and so was his lengthy speech on the scaffold afterward. For a whole year he was haunted with a desire to disfigure a certain young woman, so that no one would marry her. He did not love her himself, and did not want to marry her, but he did not want anybody else to do it. He would not go anywhere with her, and yet was opposed to anybody else's escorting her. occasion he declined to go to a wedding with her, and when she got other company, lay in wait for the couple by the road, intending to make them go back or kill the escort. After spending sleepless nights over his ruling desire for a full year, he at last attempted its execution that is, attempted to disfigure the young woman. It was permanent. In trying to shoot her a success. cheek (as she sat at the supper table with her parents and brothers and sisters) in such a manner as to mar its comeliness, one of his bullets wandered a little out of the course, and she dropped dead. To the very last moment of his life he bewailed the ill luck that made her move her face just at the critical moment. And so he died, apparently about half persuaded that somehow it was chiefly her own fault that she got killed. This idiot was hanged. The plea of insanity was not offered.

Insanity certainly is on the increase in the world, and crime is dying out. There are no longer any murders—none worth mentioning, at any rate. Formerly, if you killed a man, it was possible that you were insane—but now, if you, having friends and money, kill a man it is

evidence that you are a lunatic. In these days, too, if a person of good family and high social standing steals anything, they call it *kleptomania*, and send him to the lunatic asylum. If a person of high standing squanders his fortune in dissipation, and closes his career with strychnine or a bullet, "Temporary Aberration" is what was the trouble with him.

Is not this insanity plea becoming rather common? Is it not so common that the reader confidently expects to see it offered in every criminal case that comes before the courts? And is it not so cheap, and so common, and often so trivial, that the reader smiles in derision when the newspaper mentions it? And is it not curious to note how very often it wins acquittal for the prisoner? Lately it does not seem possible for a man to so conduct himself, before killing another man, as not to be manifestly insane. If he talks about the stars, he is insane. If he appears nervous and uneasy an hour before the killing, he is insane. If he weeps over a great grief, his friends shake their heads, and fear that he is "not right." If, an hour after the murder, he seems ill at ease, pre-occupied and excited, he is unquestionably insane.

Really, what we want now, is not laws against crime, but a law against *insanity*. There is where the true evil lies.

### LIONIZING MURDERERS.

I had heard so much about the celebrated fortune-teller, Madame ——, that I went to see her yesterday. She has a dark complexion naturally, and this effect is heightened by artificial aids which cost her nothing. She wears curls—very black ones, and I had an impression that she gave their native attractiveness a lift with rancid butter. She wears a reddish check handkerchief, cast loosely around her neck, and it was plain that her other one is slow getting back from the wash. I presume she takes snuff. At any rate, something resembling it had lodged among the hairs sprouting from her upper lip. I know she likes garlic—I knew that as soon as she sighed. She looked at me searchingly for nearly a minute, with her black eyes, and then said—

"It is enough. Come!"

She started down a very dark and dismal corridor. I stepping close after her. Presently she stopped, and said that, as the way was crooked and so dark, perhaps she had better get a light. But it seemed ungallant to allow a woman to put herself to so much trouble for me, and so I said—

"It is not worth while, madam. If you will heave another sigh, I think I can follow it."

So we got along all right. Arrived her official and mysterious den, she asked me to tell her the date of my birth, the exact hour of that occurrence, and the colour of my grandmother's hair. I answered as accurately as I could. Then she said—

"Young man, summon your fortitude—do not tremble. I am about to reveal the past."

"Information concerning the *future* would be, in a general way, more——"

"Silence! You have had much trouble, some joy, some good fortune, some bad. Your great grandfather was hanged."

"That is a l-"

"Silence! Hanged, sir. But it was not his fault. He could not help it."

"I am glad you do him justice."

"Ah—grieve, rather, that the jury did. He was hanged. His star crosses yours in the fourth division, fifth sphere. Consequently you will be hanged also."

"In view of this cheerful---"

"I must have silence. Yours was not, in the beginning, a criminal nature, but circumstances changed it. At the age of nine you stole sugar. At the age of fifteen you stole money. At twenty you stole horses. At twenty-five you committed arson. At thirty, hardened in crime, you became an editor. You are now a public lecturer. Worse things are in store for you. You will be sent to Congress. Next, to the penitentiary. Finally, happiness will come again—all will be well—you will be hanged."

I was now in tears. It seemed hard enough to go to

Congress; but to be hanged—this was too sad, too dreadful. The woman seemed surprised at my grief. I told her the thoughts that were in my mind. Then she comforted me.

"Why, man," \* she said, "hold up your head-you

\* In this paragraph the fortune-teller details the exact history of the Pike-Brown assassination case in New Hampshire, from the succouring and saving of the stranger Pike by the Browns, to the subsequent hanging and coffining of that treacherous miscreant. She adds nothing, invents nothing, exaggerates nothing (see any New England paper for November, 1869). This Pike-Brown case is selected merely as a type, to illustrate a custom that prevails, not in New Hampshire alone, but in every State in the union,—I mean the sentimental custom of visiting, petting, glorifying, and snuffling over murderers like this Pike, from the day they enter the jail under sentence of death until they swing from the gallows. The following extract from Temple Bar (1866) reveals the fact that this custom is not confined to the United States:-" On December 31st, 1841, a man named John Johnes, a shoemaker, murdered his sweetheart, Mary Hallam, the daughter of a respectable labourer, at Mansfield, in the county of Nottingham. He was executed on March 23rd, 1842. He was a man of unsteady habits, and gave way to violent fits of passion. The girl declined his addresses, and he said if he did not have her no one else should. After he had inflicted the first wound, which was not immediately fatal, she begged for her life, but seeing him resolved, asked for time to pray. He said that he would pray for both, and completed the crime. The wounds were inflicted by a shoemaker's knife, and her throat was cut barbarously. After this he dropped on his knees some time, and prayed God to have mercy on two unfortunate lovers. He made no attempt to escape, and confessed the crime. After his imprisonment he behaved in the most decorous manner; he won upon the good opinion of the jail chaplain, and he was visited by the Bishop of Lincoln. It does not appear that he expressed any contrition for the crime, but seemed to pass away with triumphant certainty that

have nothing to grieve about. Listen. You will live in New Hampshire. In your sharp need and distress the Brown family will succour you-such of them as Pike the assassin left alive. They will be benefactors to you. When you shall have grown fat upon their bounty. and are grateful and happy, you will desire to make some modest return for these things, and so you will go to the house some night and brain the whole family with an axe. You will rob the dead bodies of your benefactors. and disburse your gains in riotous living among the rowdies and courtesans of Boston. Then you will be arrested, tried, condemned to be hanged, thrown into prison. Now is your happy day. You will be converted -you will be converted just as soon as every effort to compass pardon, commutation, or reprieve has failedand then! Why, then, every morning and every afternoon, the best and purest young ladies of the village will assemble in your cell and sing hymns. This will show that assassination is respectable. Then you will write a touching letter, in which you will forgive all those recent Browns. This will excite the public admiration. No public can withstand magnanimity. Next, they will take you to the scaffold, with great éclat, at the head of an imposing procession composed of clergymen, officials, citizens generally, and young ladies walking pensively two and two, and bearing bouquets and immortelles. You will mount the scaffold, and while the great con-

he was going to rejoin his victim in heaven. He was visited by some pious and benevolent ladies of Nottingham, some of whom declared he was a child of God, if ever there was one. One of the ladies sent him a white camellia to wear at his execution."

course stand uncovered in your presence, you will read your sappy little speech which the minister has written for you. And then, in the midst of a grand and impressive silence, they will swing you into per-Paradise. There will not be a dry eye on the ground. You will be a hero! Not a rough there but will envy you. Not a rough there but will resolve to emulate you. And next, a great procession will follow you to the tomb-will weep over your remains-the young ladies will sing again the hymns made dear by sweet associations connected with the jail, and, as a last tribute of affection, respect, and appreciation of your many sterling qualities, they will walk two and two around your bier, and strew wreaths of flowers on it. And lo! you are canonized. Think of it, son-ingrate, assassin, robber of the dead, drunken brawler among thieves and harlots in the slums of Boston one month, and the pet of the pure and innocent daughters of the land the next! A bloody and hateful devil-a bewept, bewailed, and sainted martyr-all in a month! Fool! -so noble a fortune, and yet you sit here grieving!"

"No, madame," I said, "you do me wrong, you do indeed. I am perfectly satisfied. I did not know before that my great-grandfather was hanged, but it is of no consequence. He has probably ceased to bother about it by this time—and I have not commenced yet. I confess, madam, that I do something in the way of editing and lecturing, but the other crimes you mention have escaped my memory. Yet I must have committed them—you would not deceive an orphan. But let the past be, as it was, and let the future be as it may—

these are nothing. I have only cared for one thing. I have always felt that I should be hanged some day, and somehow the thought has annoyed me considerably; but if you can only assure me that I shall be hanged in New Hampshire——"

"Not a shadow of a doubt!"

"Bless you, my benefactress!—excuse this embrace—you have removed a great load from my breast. To be hanged in New Hampshire is happiness—it leaves an honoured name behind a man, and introduces him at once into the best New Hampshire society in the other world."

I then took leave of the fortune-teller. But seriously, is it well to glorify a murderous villain on the scaffold, as Pike was glorified in New Hampshire? Is it well to turn the penalty for a bloody crime into a reward? Is it just to do it? Is it safe?

#### MENTAL PHOTOGRAPHS.

I have received from the publishers, New York, a neatly printed page of questions, with blanks for answers, and am requested to fill those blanks. These questions are so arranged as to ferret out the most secret points of a man's nature without his ever noticing what the idea is until it is all done and his "character" gone for ever A number of these sheets are bound together and called a Mental Photograph Album. Nothing could induce me to fill those blanks but the asseveration of my pastor that it will benefit my race by enabling young people to see what I am, and giving them an opportunity to become like somebody else. This overcomes my scruples. have but little character, but what I have I am willing to part with for the public good. I do not boast of this character, further than that I built it up by myself, at odd hours, during the last thirty years, and without other educational aid than I was able to pick up in the ordinary schools and colleges. I have filled the blanks as follows:

#### WHAT IS YOUR FAVOURITE

Colour?—Anything but dun.

Flower?—The night-blooming Sirius.\*

\* I grant you this is a little obscure—but in explaining to the unfortunate that Sirius is the dog-star and blooms only at night, I am Tree?—Any that bears forbidden fruit.

Object in Nature?—A dumb belle.

Hour in the Day?—The leisure hour.

Perfume ?—Cent. per cent.

Gem?—The Jack of Diamonds, when it is trump.

Style of Beauty?—The Subscriber's.

Names, Male and Female?—M'aimez (Maimie) for a female, and Tacus and Marius for males.

Painters?—Sign-painters.

Piece of Sculpture?—The Greek Slave, with his hod.

Poet?—Robert Browning, when he has a lucid interval.

Poetess?—Timothy Titcomb.

Prose Author?—Noah Webster, LL.D.

Characters in Romance?—The Napoleon Family.

:: In History?—King Herod.

Book to take up for an hour?—Rothschild's pocket-book.

What book (not religious) would you part with last?— The one I might happen to be reading on a railroad during the disaster season.

What epoch would you choose to have lived in?— Before the present Erie—it was safer.

Where would you like to live?—In the moon, because there is no water there.

Favourite Amusement?—Hunting the "tiger," or some kindred game.

Favourite Occupation?—" Like dew on the gowan—lying."

afforded an opportunity to air my erudition. (It is only lately acquired.)

What trait of Character do you most admire in man?—The noblest form of cannibalism—love for his fellowman.

In Woman?—Love for her fellow-man.

What trait do you most detest in each?—That "trait" which you put "or" to to describe its possessor.\*

If not yourself, who would you rather be?—The Wandering Jew, with a nice annuity.

What is your idea of Happiness?—Finding the buttons all on.

Your idea of Misery?—Breaking an egg in your pocket.

What is your bête noire?—[What is my which?]

What is your Dream?—Nightmare, as a general thing. What do you most dread?—Exposure.

What do you believe to be your Distinguishing Characteristic?—Hunger.

What is the Sublimest Passion of which human nature is capable?—Loving your sweetheart's enemies.

What are the Sweetest Words in the world?—"Not Guilty."

What are the Saddest?-" Dust unto dust."

What is your Aim in Life?—To endeavour to be absent when my time comes.

What is your Motto?—Be virtuous and you will be eccentric.

\* I have to explain it every single time—"TRAIT-OR." I should think a fine, cultivated intellect might guess that without any help.

#### A DECEPTION.

You may remember that I lectured lately for the young gentlemen of the Clayonian Society? During the afternoon of that day I was talking with one of the young gentlemen referred to, and he said he had an uncle who, from some cause or other, seemed to have grown permanently bereft of all emotion. And with tears in his eyes this young man said—

"Oh, if I could only see him laugh once more! Oh, if I could only see him weep!"

I was touched. I could never withstand distress, I said—

"Bring him to my lecture. I'll start him for you."

"Oh, if you could but do it! If you could but do it, all our family would bless you for evermore—for he is very dear to us. Oh, my benefactor, can you make him laugh? can you bring soothing tears to those parched orbs?"

I was profoundly moved. I said-

"My son, bring the old party around. I have got some jokes in my lecture that will make him laugh if there is any laugh in him; and if they miss fire I have got some others that'll make him cry or kill him, one or the other."

Then the young man wept on my neck, and presently spread both hands on my head and looked up toward heaven, mumbling something reverently, and then he went after his uncle. He placed him in full view, in the second row of benches, that night, and I began on him. I tried him with mild jokes; then with severe ones; I dosed him with bad jokes, and riddled him with good ones; I fired old stale jokes into him, and peppered him fore and aft with red-hot new ones. I warmed up to my work, and assaulted him on the right and left, in front and behind; I fumed, and charged, and ranted, till I was hoarse and sick, and frantic and furious; but I never moved him once—I never started a smile or a tear! Never a ghost of a smile, and never a suspicion of: moisture! I was astounded. I closed the lecture at last with one despairing shriek—with one wild burst of humour—and hurled a joke of supernatural atrocity full. It never phased him! Then I sat down beat him. wildered and exhausted.

The President of the society came up and bathed my head with cold water, and said—

"What made you carry on so toward the last?"

I said, "I was trying to make that confounded old idiot laugh, in the second row."

And he said, "Well, you were wasting your time—because he is deaf and dumb, and as blind as a badger."

Now was that any way for that old man's nephew to impose on a stranger and an orphan like me?

## A PAGE FROM A CALIFORNIAN ALMANAC.

At the instance of several friends who feel a boding anxiety to know beforehand what sort of phenomena we may expect the elements to exhibit during the next month or two, and who have lost all confidence in the various patent-medicine almanacks, because of the unaccountable reticence of those works concerning the extraordinary event of the 8th inst., I have compiled the following almanack expressly for the latitude of San Francisco:—

Oct. 17.—Weather hazy; atmosphere murky and dense. An expression of profound melancholy will be observable upon most countenances.

Oct. 18.—Slight earthquake. Countenances grow more melancholy.

Oct. 19.—Look out for rain. It would be absurd to look in for it. The general depression of spirits increased.

Oct. 20.—More weather.

Oct. 21.—Same.

Oct. 22.—Light winds, perhaps. If they blow, it will be from the "east'ard, or the nor'ard, or the west'ard, or the south'ard," or from some general direction approxi-

mating more or less to these points of the compass or otherwise. Winds are uncertain.

Oct. 23.-Mild, balmy earthquakes.

Oct. 24.—Shaky.

Oct. 25.—Occasional shakes, followed by light showers of bricks and plastering. N.B.—Stand from under!

Oct. 26.—Considerable phenomenal atmospheric foolishness. About this time expect more earthquakes; but do not look for them, on account of the bricks.

Oct. 27.—Universal despondency, indicative of approaching disaster. Abstain from smiling, or indulgence in humorous conversation or exasperating jokes.

Oct. 28.—Misery, dismal forebodings, and despair. Beware of all light discourse—a joke uttered at this time would produce a popular outbreak.

Oct. 29.—Beware!

Oct. 30.—Keep dark!

Oct. 31.—Stand by for a surge!

Nov. 1.—Terrific earthquake. This is the great earthquake month. More stars fall and more worlds are shied around carelessly and destroyed in November than in any other month of the twelve.

Nov. 2.—Spasmodic but exhilarating earthquakes, accompanied by occasional showers of rain and churches and things.

Nov. 3.-Make your will.

Nov. 4. - Sell out,

Nov. 5.—Select your "last words." Those of John Quincy Adams will do, with the addition of a syllable, thus: "This is the last of earth-quakes."

Nov. 6.—Prepare to shed this mortal coil.

Nov. 7.—Shed!

Nov. 8.—The sun will rise as usual, perhaps; but, if he does, he will doubtless be staggered somewhat to find nothing but a large round hole eight thousand miles in diameter in the place where he saw this world serenely spinning the day before.

### MY WATCH—AN INSTRUCTIVE LITTLE TALE.

My beautiful new watch had run eighteen months without losing or gaining, and without breaking any part of its machinery or stopping. I had come to believe it infallible in its judgments about the time of day, and to consider its constitution and its anatomy imperishable. But at last, one night, I let it run down. I grieved about it as if it were a recognised messenger and forerunner of calamity. But by-and-by I cheered up, set the watch by guess, and commanded my bodings and superstitions to depart. Next day I stepped into the chief jeweller's to set it by the exact time, and the head of the establishment took it out of my hand and proceeded to set it for me. Then he said, "She is four minutes slow-regulator wants pushing up." I tried to stop him-tried to make him understand that the watch kept perfect time. But no; all this human cabbage could see was that the watch was four minutes slow, and the regulator must be pushed up a little; and so, while I danced around him in anguish, and beseeched him to let the watch alone, he calmly and cruelly did the shameful deed. My watch began to gain. It gained faster and faster day by day. Within the week it sickened to a

raging fever, and its pulse went up to a hundred and fifty in the shade. At the end of two months it had left all the timepieces of the town far in the rear, and was a fraction over thirteen days ahead of the almanac, It was away into November enjoying the snow, while the October leaves were still turning. It hurried up houserent, bills payable, and such things, in such a ruinous way that I could not abide it. I took it to the watchmaker to be regulated. He asked me if I had ever had it repaired. I said no, it had never needed any repair-He looked a look of vicious happiness and eagerly pried the watch open, and then put a small dice box into his eye and peered into its machinery. He said it wanted cleaning and oiling, besides regulating-come in a week. After being cleaned, and oiled, and regulated. my watch slowed down to that degree that it ticked like a tolling bell. I began to be left by trains, I failed all appointments, I got to missing my dinner; my watch strung out three days' grace to four and let me go to protest; I gradually drifted back into yesterday, then day before, then into last week, and by-and-by the comprehension came upon me that all solitary and alone I was lingering along in week before last, and the world was out of sight. I seemed to detect in myself a sort of sneaking fellow-feeling for the mummy in the museum, and a desire to swap news with him. I went to a watchmaker again. He took the watch all to pieces while I waited, and then said the barrel was "swelled." He said he could reduce it in three days. After this the watch averaged well, but nothing more. For half a day it

would go like the very mischief, and keep up such a barking and wheezing, and whooping and sneezing and snorting, that I could not hear myself think for the disturbance; and as long as it held out there was not a watch in the land that stood any chance against it. But the rest of the day it would keep on slowing down and fooling along until all the clocks it had left behind caught up again. So at last, at the end of twenty-four hours, it would trot up to the judges' stand all right and just in time. It would show a fair and square average, and no man could say it had done more or less than its duty. But a correct average is only a mild virtue in a watch, and I took this instrument to another watchmaker. He said the kingbolt was broken. I said I was glad it was nothing more serious. To tell the plain truth, I had no idea what the kingbolt was, but I did not choose to appear ignorant to a stranger. He repaired the kingbolt, but what the watch gained in one way it lost in another. It would run awhile and then stop a while, and then run a while again, and so on, using its own discretion about the intervals. And every time it went off it kicked back like a musket. I padded my breast for a few days, but finally took the watch to another watchmaker. picked it all to pieces, and turned the ruin over and over under his glass; and then he said there appeared to be something the matter with the hair-trigger. He fixed it, and gave it a fresh start. It did well now, except that always at ten minutes to ten the hands would shut together like a pair of scissors, and from that time forth they would travel together. The oldest man in the

world could not make head or tail of the time of day by such a watch, and so I went again to have the thing repaired. This person said that the crystal had got bent, and that the mainspring was not straight. also remarked that part of the works needed half-soling. He made these things all right, and then my timepiece performed unexceptionably, save that now and then, after working along quietly for nearly eight hours, everything inside would let go all of a sudden and begin to buzz like a bee, and the hands would straightway begin to spin round and round so fast that their individuality was lost completely, and they simply seemed a delicate spider's web over the face of the watch. She would reel off the next twenty-four hours in six or seven minutes, and then stop with a bang. I went with a heavy heart to one more watchmaker, and looked on while he took her to pieces. Then I prepared to crossquestion him rigidly, for this thing was getting serious. The watch had cost two hundred dollars originally, and I seemed to have paid out two or three thousand for repairs. While I waited and looked on I presently recognised in this watchmaker an old acquaintance—a steamboat engineer of other days, and not a good engineer either. He examined all the parts carefully, just as the other watchmakers had done, and then delivered his verdict with the same confidence of manner.

He said-

"She makes too much steam—you want to hang the monkey-wrench on the safety-valve!"

I brained him on the spot, and had him buried at my own expense.

My uncle William (now deceased, alas!) used to say that a good horse was a good horse until it had run away once, and that a good watch was a good watch until the repairers got a chance at it. And he used to wonder what became of all the unsuccessful tinkers, and gunsmiths, and shoemakers, and blacksmiths; but nobody could ever tell him.

#### AN ENTERTAINING ARTICLE.

I TAKE the following paragraph from an article in the Boston Advertiser:—

AN ENGLISH CRITIC ON MARK TWAIN.—Perhaps the most successful flights of the humour of Mark Twain have been descriptions of the persons who did not appreciate his humour at all. We have become familiar with the Californians who were thrilled with terror by his burlesque of a newspaper reporter's way of telling a story, and we have heard of the Pennsylvania clergyman who sadly returned his "Innocents Abroad" to the bookagent with the remark that "the man who could shed tears over the tomb of Adam must be an idiot." But Mark Twain may now add a much more glorious instance to his string of trophies. The Saturday Review, in its number of October 8, reviews his book of travels, which has been republished in England, and reviews it seriously. We can imagine the delight of the humorist in reading [this tribute to his power; and, indeed, it is so amusing in itself that he can hardly do better than reproduce the article in full in his next monthly Memoranda.

[Publishing the above paragraph thus, gives me a sort of authority for reproducing the Saturday Review's article in full in these pages. I dearly want to do it, for none of the magazine's funny correspondents have furnished me anything quite as funny as this during the month. If I had a cast-iron dog that could read this English criti-

cism and preserve his austerity, I would drive him off the doorstep.—Editor Memoranda.]

# [From the London Saturday Review.] REVIEWS OF NEW BOOKS.

"THE INNOCENTS ABROAD." A Book of Travels. By Mark Twain.

Lord Macaulay died too soon. We never felt this so deeply as when we finished the last chapter of the above-named extravagant work. Macaulay died too soon, for none but he could mete out complete and comprehensive justice to the insolence, the impertinence, the presumption, the mendacity, and, above all, the majestic ignorance of this author.

To say that the "Innocents Abroad" is a curious book would be to use the faintest language—would be to speak of the Matterhorn as a neat elevation, or of Niagara as being "nice" or "pretty." "Curious" is too tame a word wherewith to describe the imposing insanity of this work. There is no word that is large enough or long enough. Let us, therefore, photograph a passing glimpse of book and author, and trust the rest to the reader. Let the cultivated English student of human nature picture to himself this Mark Twain as a person capable of doing the following-described things—and not only doing them, but with incredible innocence printing them calmly and tranquilly in a book.

He states that he entered a hair-dresser's in Paris to get shaved, and the first "rake" the barber gave with

his razor it, loosened his "hide" and lifted him out of the chair.

This is unquestionably exaggerated. In Florence he was so annoyed by beggars that he pretends to have seized and eaten one in a frantic spirit of revenge. There is, of course no truth in this. He gives at full length a theatrical programme seventeen or eighteen hundred years old, which he professes to have found in the ruins of the Coliseum among the dirt, and mould, and rubbish. It is a sufficient comment upon this statement to remark that even a cast-iron programme would not have lasted so long under such circumstances. In Greece he plainly betrays both fright and flight upon one occasion, but with frozen effrontery puts the latter in this falsely tame form :-- "We sidled towards the Piræus." "Sidled," indeed I He does not hesitate to intimate that at Ephesus, when his mule strayed from the proper course, he got down, took him under his arm, carried him to the road again, pointed him right, remounted, and went to sleep contentedly till it was time to restore the beast to the path once more. He states that a growing youth among his ship's passengers was in the constant habit of appeasing his hunger with soap and oakum between meals. In Palestine he tells of ants that came eleven miles to spend the summer in the desert and brought their provisions with them; yet he shows by his description of the country that the feat was an impossibility. He mentions, as if it were the most common-place matter, that he cut a Moslem in two in broad daylight in Jerusalem with Godfrey de Bouillon's sword, and would have shed more blood if he had had a grave-yard of his own. These statements are unworthy a moment's attention. Mr. Twain or any other foreigner who did such a thing in Jerusalem would be mobbed. and would infallibly lose his life. But why go on? Why repeat more of his audacious and exasperating falsehoods? Let us close fittingly with this one: he affirms that "in the mosque of St. Sophia, at Constantinople I got my feet so stuck up with a complication of gums, slime, and general impurity that I wore out more than two thousand pair of bootjacks getting my boots off that night, and even then some Christian hide peeled off with them.". It is monstrous. Such statements are simply lies—there is no other name for them. Will the reader longer marvel at the brutal ignorance that pervades the American nation when we tell him that we are informed upon perfectly good authority that this extravagant compilation of falsehoods, this exhaustless mine of stupendous lies, this "Innocents Abroad," has actually been adopted by the schools and colleges of several of the States as a text-book !

But, if his falsehoods are distressing, his innocence and his ignorance are enough to make one burn the book and despise the author. In one place he was so appalled at the sudden spectacle of a murdered man, unveiled by the moonlight, that he jumped out of window, going through sash and all, and then remarks with the most childlike simplicity that he "was not scared, but was considerably agitated." It puts us out of patience to note that the simpleton is densely unconscious that Lucrezia Borgia ever existed off the stage. He is vulgarly ignorant of all foreign languages, but is

frank enough to criticise the Italians' use of their own tongue. He says they spell the name of their great painter "Vinci, but pronounce it Vinchy"—and then adds with a naïveté possible only to helpless ignorance, " foreigners always spell better than they pronounce." another place he commits the bald absurdity of putting the phrase "tare an ouns" into an Italian's mouth. Rome he unhesitatingly believes the legend that St. Philip Neri's heart was so inflamed with divine love that it burst his ribs-believes it wholly because an author with a learned list of university degrees strung after his name endorses it-" otherwise," says this gentle idiot, "I should have felt a curiosity to know what Philip had for dinner." Our author makes a long fatiguing journey to the Grotto del Cane, on purpose to test its poisoning powers on a dog-got elaborately ready for the experiment, and then discovered that he had no dog. A wiser person would have kept such a thing discreetly to himself, but with this harmless creature everything comes out. He hurts his foot in a rut two thousand years old in exhumed Pompeii, and presently, when staring at one of the cinder-like corpses unearthed in the next square, conceives the idea that maybe it is the remains of the ancient Street Commissioner, and straightway his horror softens down to a sort of chirpy contentment with the condition of things. In Damascus he visits the well of Ananias, three thousand years old, and is as surprised and delighted as a child to find that the water is "as pure and fresh as if the well had been dug vesterday." In the Holy Land he gags desperately at the hard Arabic and Hebrew Biblical names, and finally concludes to call them Baldwinsville, Williamsburgh, and so on, "for convenience of spelling!"

We have thus spoken freely of this man's stupefying simplicity and innocence, but we cannot deal similarly with his colossal ignorance. We do not know where to begin. And if we knew where to begin, we certainly should not know where to leave off. We will give one specimen, and one only. He did not know until he got to Rome that Michael Angelo was dead! And then, instead of crawling away and hiding his shameful ignorance somewhere, he proceeds to express a pious grateful sort of satisfaction that he is gone and out of his troubles!

No, the reader may seek out the author's exhibitions of his uncultivation for himself. The book is absolutely dangerous, considering the magnitude and variety of its misstatements, and the convincing confidence with which they are made. And yet it is a text-book in the schools of America!

The poor blunderer mouses among the sublime creations of the Old Masters, trying to acquire the elegant proficiency in art-knowledge which he has a groping sort of comprehension is a proper thing for the travelled man to be able to display. But what is the manner of his study? And what is the progress he achieves? To what extent does he familiarize himself with the great pictures of Italy, and what degree of appreciation does he arrive at? Read:—

"When we see a monk going about with a lion and looking up into heaven, we know that that is St. Mark. When we see a monk with a book and a pen, looking tranquilly up to heaven, trying to

think of a word, we know that that is St. Matthew. When we see a monk sitting on a rock, looking tranquilly up to heaven, with a human skull beside him, and without other baggage, we know that that is St. Jerome, because we know that he always went flying light in the matter of baggage. When we see other monks looking tranquilly up to heaven, but having no trade-mark, we always ask who those parties are. We do this because we humbly wish to learn."

He then enumerates the thousands and thousands of copies of these several pictures which he has seen, and adds with accustomed simplicity that he feels encouraged to believe that when he has seen "SOME MORE" of each, and had a larger experience, he will eventually "begin to take an absorbing interest in them"—the vulgar boor!

That we have shown this to be a remarkable book we think no one will deny. That it is a pernicious book to place in the hands of the confiding and uninformed we think we have also shown. That the book is a deliberate and wicked creation of a diseased mind is apparent upon every page. Having placed our judgment thus upon record, let us close with what charity we can by remarking that even in this volume there is some good to be found, for whenever the author talks of his own country and lets Europe alone, he never fails to make himself interesting, and not only interesting, but instructive. No one can read without benefit his occasional chapters and paragraphs about life in the gold and silver mines of California and Nevada; about the Indians of the plains and deserts of the West, and their cannibalism; about the rising of vegetables in kegs of gua powder by the aid of two or three teaspoonfuls of guano; about the moving of small farms from place to place at night in wheelbarrows to avoid taxes; and about a sort of cows and mules in the Humboldt mines that climb down chimneys and disturb the people at night. These matters are not only new, but are well worth knowing.\* It is a pity the author did not put in more of the same kind. His book is well written and is exceedingly entertaining, and so it just barely escaped being quite valuable also.

\* Yes, I calculate they were pretty new. I invented them myself.—MARK TWAIN.

[Note.—The reader hardly needs to be told that the above is not a conscientious reproduction of the Saturday Review's article. It is only a burlesque of it. The original review is very readable, and would be inserted here but for the fact that it is marred by grammatical lapses and inelegancies of speech, which cannot, with propriety, be placed before a refined audience.]

#### MAP OF PARIS.

#### TO THE READER.

THE accompanying map explains itself.

The idea of this map is not original with me, but is borrowed from the great metropolitan journals.

I claim no other merit for this production (if I may so call it) than that it is accurate. The main blemish of the city paper maps, of which it is an imitation, is, that in them more attention seems paid to artistic picturesqueness than geographical reliability.

Inasmuch as this is the first time I ever tried to draft and engrave a map, or attempt anything in the line of art at all, the commendations the work has received, and the admiration it has excited among the people, have been very grateful to my feelings. And it is touching to reflect that by far the most enthusiastic of these praises have come from people who know nothing at all about art.

By an unimportant oversight I have engraved the map so that it reads wrong end first, except to left-handed people. I forgot that in order to make it right in print it should be drawn and engraved upside down. However, let the student who desires to contemplate the map

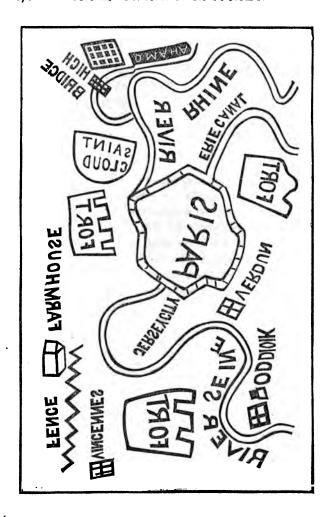

stand on his head or hold it before a looking-glass. That will bring it right.

The reader will comprehend at a glance that that piece of river with the "High Bridge" over it got left out to one side by reason of a slip of the graving-tool, which rendered it necessary to change the entire course of the River Rhine, or else spoil the map. After having spent two days in digging and gouging at the map, I would have changed the course of the Atlantic Ocean before I would have lost so much work.

I never had so much trouble with anything in my life as I had with this map. I had heaps of little fortifications scattered all around Paris at first, but every now and then my instruments would slip and fetch away whole miles of batteries, and leave the vicinity as clean as if the Prussians had been there.

The reader will find it well to frame this map for future reference, so that it may aid in extending popular intelligence, and dispelling the wide-spread ignorance of the day.

MARK TWAIN.

Official Commendations.

It is the only map of the kind I ever saw.

U. S. GRANT.

It places the situation in an entirely new light.

BISMARCK.

I cannot look upon it without shedding tears.

BRIGHAM YOUNG.

It is very nice large print.

NAPOLEON.

My wife was for years afflicted with freckles, and, though everything was done for her relief that could be done, all was in vain. But, sir, since her first glance at your map, they have entirely left her. She has nothing but convulsions now.

J. SMITH.

If I had had this map I could have got out of Metz without any trouble.

BAZAINE.

I have seen a great many maps in my time, but none that this one reminds me of.

TROCHU.

It is but fair to say that in some respects it is a truly remarkable map.

W. T. SHERMAN.

I said to my son Frederick William, "If you could only make a map like that I should be perfectly willing to see you die—even anxious."

WILLIAM III.

#### A GENERAL REPLY.

Every man who becomes editor of a newspaper or magazine straightway begins to receive MSS. from literary aspirants, together with requests that he will deliver judgment upon the same; and, after complying in eight or ten instances, he finally takes refuge in a general sermon upon the subject, which he inserts in his publication, and always afterwards refers such correspondents to that sermon for answer. I have at last reached this station in my literary career, and proceed to construct my public sermon.

As all letters of the sort I am speaking of contain the very same matter, differently worded, I offer, as a fair average specimen, the last one I have received:—

"----, Oct. 3.

"MARK TWAIN, Esq.

"DEAR SIR,—I am a youth just out of school and ready to start in life. I have looked around, but don't see anything that suits exactly. Is a literary life easy and profitable, or is it the hard times it is generally put up for? It must be easier than a good many if not most of the occupations, and I feel drawn to launch out on it, make or break, sink or swim, survive or perish. Now what are the conditions of success in literature?

L

need not be afraid to paint the thing just as it is. can't do any worse than fail. Everything else offers the same. When I thought of the law—yes, and five or six other professions-I found the same thing was the case every time, viz., all full-overrun-every profession so crammed that success is rendered impossible—too many hands and not enough work. But I must try something, and so I turn at last to literature. Something tells me that that is the true bent of my genius, if I have any. I enclose some of my pieces. Will you read them over and give me your candid unbiassed opinion of them? And now I hate to trouble you, but you have been a young man yourself, and what I want is for you to get me a newspaper job of writing to do. You know many newspaper people, and I am entirely unknown. And will you make the best terms you can for me?—though I do not expect what might be called high wages at first, of course. Will you candidly say what such articles as these I enclose are worth? I have plenty of them. If you should sell these and let me know, I can send you more as good and may be better than these. An early reply. etc.

"Yours truly, etc."

I will answer you in good faith. Whether my remarks shall have great value or not, or my suggestions be worth following, are problems which I take great pleasure in leaving entirely to you for solution. To begin: There are several questions in your letter which only a man's life experience can eventually answer for him—not another man's words. I will simply skip those.

- 1. Literature, like the ministry, medicine, the law, and all other occupations, is cramped and hindered for want of men to do the work, not want of work to do. When people tell you the reverse, they speak that which is not true. If you desire to test this, you need only hunt up a first-class editor, reporter, business manager, foreman of a shop, mechanic, or artist in any branch of industry, and try to hire him. You will find that he is already hired. He is sober, industrious, capable, and reliable, and is always in demand. He cannot get a day's holiday except by courtesy of his employer, or of his city, or of the great general public. But if you need idlers, shirkers, half-instructed, unambitious, and comfort-seeking editors, reporters, lawyers, doctors, and mechanics, apply anywhere. There are millions of them to be had at the dropping of a handkerchief.
- 2. No; I must not and will not venture any opinion whatever as to the literary merit of your productions. The public is the only critic whose judgment is worth anything at all. Do not take my poor word for this, but reflect a moment and take your own. For instance, if Sylvanus Cobb or T. S. Arthur had submitted their maiden MSS. to you, you would have said, with tears in your eyes, "Now, please don't write any more!" But you see yourself how popular they are. And if it had been left to you, you would have said the "Marble Faun" was tiresome, and that even "Paradise Lost" lacked cheerfulness: but you know they sell. Many wiser and better men than you pooh-poohed Shakespeare even as late as two centuries ago, but still that old party has outlived those people. No, I will not sit in judgment upon

your literature. If I honestly and conscientiously praised it, I might thus help to inflict a lingering and pitiless bore upon the public; if I honestly and conscientiously condemned it, I might thus rob the world of an undeveloped and unsuspected Dickens or Shakespeare.

3. I shrink from hunting up literary labour for you to do and receive pay for. Whenever your literary productions have proved for themselves that they have a real value, you will never have to go around hunting for remunerative literary work to do. You will require more hands than you have now, and more brains than you probably ever will have, to do even half the work that will be offered you. Now, in order to arrive at the proof of value hereinbefore spoken of, one needs only to adopt a very simple and certainly very sure process; and that is, to write without pay until somebody offers pay. If nobody offers pay within three years, the candidate may look upon this circumstance with the most implicit confidence that sawing wood is what he was intended for. If he has any wisdom at all, then he will retire with dignity, and assume his heaven-appointed vocation.

In the above remarks I have only offered a course of action which Mr. Dickens and most other successful literary men had to follow; but it is a course which will find no sympathy with my client, perhaps. The young literary aspirant is a very, very curious creature. He knows that if he wished to become a tinner the master smith would require him to prove the possession of a good character, and would require him to promise to stay in the shop three years—possibly four—and would make him sweep out and bring water and build fires all the first year, and

let him learn to black stoves in the intervals; and for these good honest services would pay him two suits of cheap clothes and his board; and next year he would begin to receive instructions in the trade, and a dollar a week would be added to his emoluments; and two dollars would be added the third year, and three the fourth; and then, if he had become a first-rate tinner, he would get about fifteen or twenty, or may be thirty dollars a week, with never a possibility of getting seventy-five while he lived. If he wanted to become a mechanic of any other kind he would have to undergo this same tedious ill-paid apprenticeship. If he wanted to become a lawyer or a doctor he would have fifty times worse, for he would get nothing at all during his long apprenticeship, and in addition would have to pay a large sum for tuition, and have the privilege of boarding and clothing himself. The literary aspirant knows all this, and yet he has the hardihood to present himself for reception into the literary guild, and ask to share its high honours and emoluments, without a single twelvemonth's apprenticeship to show in excuse for his presumption! He would smile pleasantly if he were asked to make even so simple a thing as a tencent tin dipper without previous instruction in the art; but, all green and ignorant, wordy, pompously assertive, ungrammatical, and with a vague distorted knowledge of men and the world acquired in a back country village, he will serenely take up so dangerous a weapon as a pen, and attack the most formidable subject that finance, commerce, war, or politics can furnish him withal. be laughable if it were not so sad and so pitiable. The poor fellow would not intrude upon the tin shop without an apprenticeship, but is willing to seize and wield with unpractised hand an instrument which is able to overthrow dynasties, change religions, and decree the weal or woe of nations.

If my correspondent will write free of charge for the newspapers of his neighbourhood, it will be one of the strangest things that ever happened if he does not get all the employment he can attend to on those terms. And as soon as ever his writings are worth money plenty of people will hasten to offer it.

And, by way of serious and well-meant encouragement, I wish to arge upon him once more the truth, that acceptable writers for the press are so scarce that book and periodical publishers are seeking them constantly, and with a vigilance that never grows heedless for a moment.

# THE LATE BENJAMIN FRANKLIN.

'- [" Never put off till to-morrow what you can do day after to-morrow just as well."—B. F.]

This party was one of those persons whom they call Philosophers. He was twins, being born simultaneously in two different houses in the city of Boston. houses remain unto this day, and have signs upon them worded in accordance with the facts. The signs are considered well enough to have, though not necessary, because the inhabitants point out the two birth-places to the stranger anyhow, and sometimes as often as several times in the same day. The subject of this memoir was of a vicious disposition, and early prostituted his talents to the invention of maxims and aphorisms calculated to inflict suffering upon the rising generation of all subsequent ages. His simplest acts, also, were contrived with a view to their being held up for the emulation of boys or ever-boys who might otherwise have been happy. It was in this spirit that he became the son of a soap-boiler, and probably for no other reason than that the efforts of all future boys who tried to be anything might be looked upon with suspicion unless they were the sons of soapboilers. With a malevolence which is without parallel in history, he would work all day, and then sit up nights, and let on to be studying algebra by the light of a smouldering fire, so that all other boys might have to do that also, or else have Benjamin Franklin thrown up to them. Not satisfied with these proceedings, he had a fashion of living wholly on bread and water, and studying astronomy at meal time—a thing which has brought affliction to millions of boys since, whose fathers had read Franklin's pernicious biography.

His maxims were full of animosity toward boys. Nowadays a boy cannot follow out a single natural instinct without tumbling over some of those everlasting aphorisms and hearing from Franklin on the spot. If he buys two cents' worth of peanuts, his father says, "Remember what Franklin has said, my son—'A groat a day's a penny a year;'" and the comfort is all gone out of those peanuts. If he wants to spin his top when he is done work, his father quotes, "Procrastination is the thief of time." If he does a virtuous action, he never gets anything for it, because "Virtue is its own reward." And that boy is hounded to death and robbed of his natural rest, because Franklin said once, in one of his inspired flights of malignity—

"Early to bed and early to rise
Makes a man healthy and wealthy and wise."

As if it were any object to a boy to be healthy and wealthy and wise on such terms. The sorrow that that maxim has cost me through my parents' experimenting on me with it, tongue cannot tell. The legitimate result is my present state of general debility, indigence, and mental aberration. My parents used to have me up be-

fore nine o'clock in the morning, sometimes, when I was a boy. If they had let me take my natural rest, where would I have been now? Keeping store, no doubt, and respected by all.

And what an adroit old adventurer the subject of this memoir was! In order to get a chance to fly his kite on Sunday he used to hang a key on the string and let on to be fishing for lightning. And a guileless public would go home chirping about the "wisdom" and the "genius" of the hoary Sabbath-breaker. If anybody caught him playing "mumble-peg" by himself, after the age of sixty, he would immediately appear to be ciphering out how the grass grew—as if it was any of his business. My grandfather knew him well, and he says Franklin was always fixed—always ready. If a body, during his old age, happened on him unexpectedly when he was catching flies, or making mud pies, or sliding on a cellar-door, he would immediately look wise, and rip out a maxim, and walk off with his nose in the air and his cap turned wrong side before, trying to appear absent-minded and eccentric. He was a hard lot.

He invented a stove that would smoke your head off in four hours by the clock. One can see the almost devilish satisfaction he took in it by his giving it his name.

He was always proud of telling how he entered Philadelphia for the first time, with nothing in the world but two shillings in his pocket and four rolls of bread under his arm. But really, when you come to examine it critically, it was nothing. Anybody could have done it. To the subject of this memoir belongs the honour of recommending the army to go back to bows and arrows in place of bayonets and muskets. He observed, with his customary force, that the bayonet was very well under some circumstances, but that he doubted whether it could be used with accuracy at long range.

Benjamin Franklin did a great many notable things for his country, and made her young name to be honoured in many lands as the mother of such a son. It is not the idea of this memoir to ignore that or cover it up. No: the simple idea of it is to snub those pretentious maxims of his, which he worked up with a great show of originality out of truisms that had become wearisome platitudes as early as the dispersion from Babel; and also to snub his stove, and his military inspirations, his unseemly endeavour to make himself conspicuous when he entered Philadelphia, and his flying his kite and fooling away his time in all sorts of such ways when he ought to have been foraging for soap-fat, or constructing candles. merely desired to do away with somewhat of the prevalent calamitous idea among heads of families that Franklin acquired his great genius by working for nothing, studying by moonlight, and getting up in the night instead of waiting till morning like a Christian; and that this programme, rigidly inflicted, will make a Franklin of every father's fool. It is time these gentlemen were finding out that these execrable eccentricities of instinct and conduct are only the evidences of genius, not the creators of it. wish I had been the father of my parents long enough to make them comprehend this truth, and thus prepare them to let their son have an easier time of it. When I was a child I had to boil soap, notwithstanding my father was wealthy, and I had to get up early and study geometry at breakfast, and peddle my own poetry, and do everything just as Franklin did, in the solemn hope that I would be a Franklin some day. And here I am.

## FASHION ITEM.

THE Lieutenant of Marines attends one of General Grant's levees, and writes thus instructively of it. It will interest the lady readers of the Galaxy:—

At General Grant's reception, the other night, the most fashionably dressed lady was Mrs. G. C. She wore a pink satin dress, plain in front, but with a good deal of rake to it—to the train, I mean; it was said to be two or three yards long. One could see it creeping along the floor some little time after the woman was gone. Mrs. C. wore also a white bodice, cut bias, with Pompadour sleeves, flounced with ruches; low neck, with the inside handkerchief not visible, with white kid gloves. She had on a pearl necklace, which glinted lonely, high up the midst of that barren waste of neck and shoulders. Her hair was frizzled into a tangled chapparel, forward of her ears; aft it was drawn together, and compactly bound and plaited into a stump like a pony's tail, and furthermore was canted upward at a sharp angle, and ingeniously supported by a red velvet crupper, whose forward extremity was made fast with a half-hitch around a hair-pin on the top of her head. Her whole top hamper was neat and becoming. She had a beautiful complexion when she first came, but it faded out by degrees in a most unaccountable way. However, it is not lost for good. I found the most of it on my shoulder afterward. (I had been standing near the door when she had been squeezing out with the throng.) There were other fashionable ladies present, of course, but I only took notes of one as a specimen. The subject is one of great interest to ladies, and I would gladly enlarge upon it were I able to do it justice.

## ANSWERS TO CORRESPONDENTS.

"MORAL STATISTICIAN."-I don't want any of your I took your whole batch and lit my pipe statistics. with it. I detest your kind of people. You are always ciphering out how much a man's health is injured, and how much his intellect is impaired, and how many pitiful dollars and cents he wastes in the course of ninetytwo years' indulgence in the fatal practice of smoking; and in the equally fatal practice of drinking coffee; and in playing billiards occasionally; and in taking a glass of wine at dinner, &c. &c. &c. And you are always figuring out how many women have been burned to death because of the dangerous fashion of wearing expansive hoops, &c. &c. &c. You never see more than one side of the question. You are blind to the fact that most old men in America smoke and drink coffee, although, according to your theory, they ought to have died young; and that hearty old Englishmen drink wine and survive it, and portly old Dutchmen both drink and smoke freely, and yet grow older and fatter all the time. And you never try to find out how much solid comfort, relaxation, and enjoyment a man derives from smoking in the course of a lifetime (which is worth ten times the money he would save by letting it alone), nor the appalling aggregate of happiness lost in a lifetime by your kind of people from not smoking. Of course you can save money by denying yourself all those little vicious enjoyments for fifty years; but then what can you do with it? What use can you put it to? Money can't save your infinitesimal soul. All the use that money can be put to is to purchase comfort and enjoyment in this life; therefore, as you are an enemy to comfort and enjoyment, where is the use in accumulating cash? It won't do for you to say that you can use it to better purpose in furnishing a good table, and in charities, and in supporting tract societies, because you know yourself that you people who have no petty vices never give away a cent, and that you stint yourselves so in the matter of food that you are always feeble and hungry. And you never dare to laugh in the daytime for fear some poor wretch, seeing you in a good humour, will try to borrow a dollar of you; and in church you are always down on your knees, with your eyes buried in the cushion, when the contribution-box comes around; and you never give the revenue officers a true statement of your income. Now you know all these things yourself, don't you? Very well, then, what is the use of your stringing out your miserable lives to a lean and withered old age? What is the use of your saving money that is so worthless to you? In a word, why don't you go off somewhere and die, and not be always trying to seduce people into becoming as disagreeable as you are yourselves, by your tiresome "moral statistics"? Now, I don't approve of dissipation, and I don't indulge in it either; but I haven't any confidence in a man who has no redeeming petty vices, and so I don't want to hear from you any more. I think you are the very same man who read me a long lecture last week about the degrading vice of smoking cigars, and then came back, in my absence, with your reprehensible fire-proof gloves on, and carried off my beautiful parlour stove.

"SIMON WHEELER," Sonora.—The following simple and touching remarks and accompanying poem have just come to hand from the rich gold-mining region of Sonora:—

"To Mr. Mark Twain: The within parson, which I have sot to poetry under the name and style of 'He Done His Level Best,' was one among the whitest men I ever see, and it an't every man that knowed him that can find it in his heart to say he's glad, the poor cuss is busted and gone home to the States. He was here in an early day, and he was the handyest man about takin' holt of anything that come along you most ever see, I judge. He was a cheerful, stirrin' cretur', always doin' something, and no man can say he ever see him do anything by halvers. Preachin' was his natural gait, but he warn't a man to lay back and twidle his thums because there didn't happen to be nothin' doin' in his own espeshial line-no, sir, he was a man who would meander forth and stir up something for hisself. His last acts was to go his pile on 'kings-and' (calklatin' to fill, but which he didn't fill), when there was a 'flush' out agin him, and naturally, you see, he went under. And so he was cleaned out, as you may say, and he struck the home-trail, cheerful but flat broke. I knowed this talonted man in Arkansaw, and if you would print this humbly tribute to his gorgis abillities, you would greatly obleege his onhappy friend.

"HE DONE HIS LEVEL BEST.

Was he mining on the flat—
He done it with a zest;
Was he a leading of the choir—
He done his level best.

If he'd a reg'lar task to do,

He never took no rest;

Or if 'twas off-and-on—the same—

He done his level best.

If he was preachin' on his beat,
He'd tramp from east to west,
And north to south—in cold and heat
He done his level best.

He'd yank a sinner outen (Hades),\*
And land him with the blest;
Then snatch a prayer 'n waltz in again,
And do his level best.

He'd cuss and sing and howl and pray, And dance and drink and jest, And lie and steal—all one to him— He done his level best.

Whate'er this man was sot to do, He done it with a zest; No matter what his contract was, He'D DO HIS LEVEL BEST.

<sup>&</sup>quot; October, 1865."

<sup>\*</sup> Here I have taken a slight liberty with the original MS. "Hades" does not make such good metre as the other word of one syllable, but it sounds better.

Verily, this man was gifted with "gorgis abillities," and it is a happiness to me to embalm the memory of their lustre in these columns. If it were not that the poet crop is unusually large and rank in California this year, I would encourage you to continue writing, Simon; but as it is, perhaps it might be too risky in you to enter against so much opposition.

"Professional Beggar."—No; you are not obliged to take greenbacks at par.

"ARITHMETICUS," Virginia, Nevada. — "If it would take a cannon-ball 3½ seconds to travel four miles, and 3½ seconds to travel the next four, and 3½ to travel the next four, and if its rate of progress continued to diminish in the same ratio, how long would it take to go fifteen hundred millions of miles?"

I don't know.

"AMBITIOUS LEARNER," Oakland.—Yes, you are right
—America was not discovered by Alexander Selkirk.

"DISCARDED LOVER."—"I loved, and still love, the beautiful Edwitha Howard, and intended to marry her. Yet, during my temporary absence at Benicia, last week, alas! she married Jones. Is my happiness to be thus blasted for life? Have I no redress?"

Of course you have. All the law, written and unwritten, is on your side. The *intention* and not the *act* constitutes crime—in other words, constitutes the *deed*. If you call your bosom friend a fool, and *intend* it for an

insult, it is an insult; but if you do it playfully, and meaning no insult, it is not an insult. If you discharge a pistol accidentally, and kill a man, you can go free, for you have done no murder; but if you try to kill a man, and manifestly intend to kill him, but fail utterly to do it, the law still holds that the intention constituted the crime. and you are guilty of murder. Ergo, if you had married Edwitha accidentally, and without really intending to do it, you would not actually be married to her at all, because the act of marriage could not be complete without the intention. And ergo, in the strict spirit of the law, since you deliberately intended to marry Edwitha, and didn't do it, you are married to her all the same-because, as I said before, the intention constitutes the crime. It is as clear as day that Edwitha is your wife, and your redress lies in taking a club and mutilating Jones with it as much as you can. Any man has a right to protect his own wife from the advances of other men. But you have another alternative-you were married to Edwitha first, because of your deliberate intention, and now you can prosecute her for bigamy, in subsequently marrying But there is another phase in this complicated case: You intended to marry Edwitha, and consequently, according to law, she is your wife—there is no getting around that; but she didn't marry you, and if she never intended to marry you, you are not her husband, of course. Ergo, in marrying Jones, she was guilty of bigamy, because she was the wife of another man at the time; which is all very well as far as it goes—but then, don't you see, she had no other husband when she married Jones, and consequently she was not guilty of bigazzy. Now, according to this view of the case, Jones married a spinster, who was a widow at the same time and another man's wife at the same time, and yet who had no husband and never had one, and never had any intention of getting married, and therefore, of course, never had been married; and by the same reasoning you are a bachelor, because you have never been any one's husband; and a married man, because you have a wife living; and to all intents and purposes a widower, because you have been deprived of that wife; and a consummate ass for going off to Benicia in the first place, while things were so mixed. And by this time I have got myself so tangled up in the intricacies of this extraordinary case that I shall have to give up any further attempt to advise you-I might get confused and fail to make myself understood. I think I could take up the argument where I left off, and by following it closely awhile, perhaps I could prove to your satisfaction, either that you never existed at all, or that you are dead now, and consequently don't need the faithless Edwitha-I think I could do that, if it would afford you any comfort.

<sup>&</sup>quot;Young Mother."—And so you think a baby is a thing of beauty and a joy for ever? Well, the idea is pleasing, but not original; every cow thinks the same of its own calf. Perhaps the cow may not think it so elegantly, but still she thinks it, nevertheless. I honour the cow for it. We all honour this touching maternal instinct wherever we find it, be it in the home of luxury or in the humble cow-shed. But really, madam, when I

come to examine the matter in all its bearings, I find that the correctness of your assertion does not manifest itself in all cases. A soiled baby, with a neglected nose, cannot be conscientiously regarded as a thing of beauty; and as inasmuch as babyhood spans but three short years, no baby is competent to be a joy "for ever." It pains me thus to demolish two-thirds of your pretty sentiment in a single sentence; but the position I hold in this chair requires that I shall not permit you to deceive and mislead the public with your plausible figures of speech. I know a female baby, aged eighteen months, in this city, which cannot hold out as a "joy" twenty-four hours on a stretch, let alone "for ever." And it possesses some of the most remarkable eccentricities of character and appetite that have ever fallen under my notice. I will set down here a statement of this infant's operations (conceived, planned, and carried out by itself, and without suggestion or assistance from its mother or anyone else), during a single day; and what I shall say can be substantiated by the sworn testimony of witnesses.

It commenced by eating one dozen large blue-mass pills, box and all; then it fell down a flight of stairs, and arose with a bruised and purple knot on its forehead, after which it proceeded in quest of further refreshment and amusement. It found a glass trinket ornamented with brass-work—smashed up and ate the glass, and then swallowed the brass. Then it drank about twenty drops of laudanum, and more than a dozen tablespoonfuls of strong spirits of camphor. The reason why it took no more laudanum was because there was no more to take.

After this it laid down on its back, and shoved five or six inches of a silver-headed whalebone cane down its throat; got it fast there, and it was all its mother could do to pull the cane out again, without pulling out some of the child with it. Then, being hungry for glass again, it broke up several wine-glasses, and fell to eating and swallowing the fragments, not minding a cut or two. Then it ate a quantity of butter, pepper, salt, and California matches, actually taking a spoonful of butter, a spoonful of salt, a spoonful of pepper, and three or four lucifer matches at each mouthful. (I will remark here that this thing of beauty likes painted German lucifers, and eats all she can get of them; but she infinitely prefers California matches, which I regard as a compliment to our home manufactures of more than ordinary value. coming, as it does, from one who is too young to flatter.) Then she washed her head with soap and water, and afterwards ate what soap was left, and drank as much of the suds as she had room for; after which she sallied forth and took the cow familiarly by the tail, and got kicked heels over head. At odd times during the day, when this joy for ever happened to have nothing particular on hand, she put in the time by climbing up on places, and falling down off them, uniformly damaging herself in the operation. As young as she is, she speaks many words tolerably distinctly; and being plainspoken in other respects, blunt and to the point, she opens conversation with all strangers, male or female, with the same formula, "How do, Jim?" Not being familiar with the ways of children, it is possible that I have been magnifying into matter of surprise things which may not

strike anyone who is familiar with infancy as being at all astonishing. However, I cannot believe that such is the case, and so I repeat that my report of this baby's performances is strictly true; and if anyone doubts it, I can produce the child. I will further engage that she will devour anything that is given her (reserving to myself only the right to exclude anvils), and fall down from any place to which she may be elevated (merely stipulating that her preference for alighting on her head shall be respected, and, therefore, that the elevation chosen shall be high enough to enable her to accomplish this to her satisfaction). But I find I have wandered from my subject; so, without further argument, I will reiterate my conviction that not all babies are things of beauty and joys for ever.

### LUCRETIA SMITH'S SOLDIER.

I AM an ardent admirer of those nice, sickly war stories which have lately been so popular, and for the last three months I have been at work upon one of that character, which is now completed. It can be relied upon as true in every particular, inasmuch as the facts it contains were compiled from the official records in the War Department of Washington. It is but just, also, that I should confess that I have drawn largely on "Jomini's Art of War," the "Message of the President and Accompanying Documents," and sundry maps and military works, so necessary for reference in building a novel like this. To the accommodating directors of the Overland Telegraph Company I take pleasure in returning my thanks for tendering me the use of their wires at the customary rates. And finally, to all those kind friends who have, by good deeds or encouraging words, assisted me in my labours upon this story of "Lucretia Smith's Soldier," during the past three months, and whose names are too numerous for special mention, I take this method of tendering my sincerest gratitude.

#### CHAPTER I.

On a balmy May morning in 1861, the little village of Bluemass, in Massachusetts, lay wrapped in the splendour of the newly-risen sun. Reginald de Whittaker, confidential and only clerk in the house of Bushrod and Ferguson, general drygoods and grocery dealers and keepers of the post-office, rose from his bunk under the counter, and shook himself. After yawning and stretching comfortably, he sprinkled the floor and proceeded to sweep it. He had only half finished his task, however, when he sat down on a keg of nails and fell into a reverie. "This is my last day in this shanty," said he. "How it will surprise Lucretia when she hears I am going for a soldier! How proud she will be, the little darling!" He pictured himself in all manner of warlike situations; the hero of a thousand extraordinary adventures; the man of rising fame; the pet of Fortune at last; and beheld himself, finally, returning to his own home, a bronzed and scarred brigadier-general, to cast his honours and his matured and perfect love at the feet of his Lucretia Borgia Smith.

At this point a thrill of joy and pride suffused his system; but he looked down and saw his broom, and blushed. He came toppling down from the clouds he had been soaring among, and was an obscure clerk again, on a salary of two dollars and a half a week.

#### CHAPTER II.

AT eight o'clock that evening, with a heart palpitating with the proud news he had brought for his beloved, Reginald sat in Mr. Smith's parlour awaiting Lucretia's appearance. The moment she entered, he sprang to meet her, his face lighted by the torch of love that was blazing in his head somewhere and shining through, and ejaculated, "Mine own!" as he opened his arms to receive her.

"Sir!" said she, and drew herself up like an offended queen.

Poor Reginald was stricken dumb with astonishment. This chilling demeanour, this angry rebuff, where he had expected the old, tender welcome, banished the gladness from his heart as the cheerful brightness is swept from the landscape when a dark cloud drifts athwart the face of the sun. He stood bewildered a moment, with a sense of goneness on him like one who finds himself suddenly overboard upon a midnight sea, and beholds the ship pass into shrouding gloom, while the dreadful conviction falls upon his soul that he has not been missed. He tried to speak, but his pallid lips refused their office. At last he murmured—

"O Lucretia! what have I done? what is the matter? why this cruel coldness? Don't you love your Reginald any more?"

Her lips curled in bitter scorn, and she replied, in mocking tones—

"Don't I love my Reginald any more? No, I don't love my Reginald any more! Go back to your pitiful junk-shop and grab your pitiful yard-stick, and stuff cotton in your ears, so that you can't hear your country shout to you to fall in and shoulder arms. Go!" And then, unheeding the new light that flashed from his eyes, she fled from the room and slammed the door behind her.

Only a moment more! Only a single moment more, he thought, and he could have told her how he had already answered the summons and signed the musterroll, and all would have been well; his lost bride would have come back to his arms with words of praise and thanksgiving upon her lips. He made a step forward, once, to recall her, but he remembered that he was no longer an effeminate drygoods student, and his warrior soul scorned to sue for quarter. He strode from the place with martial firmness, and never looked behind him.

#### CHAPTER III.

WHEN Lucretia awoke next morning, the faint music of a fife and the roll of a distant drum came floating up on the soft spring breeze, and as she listened the sounds grew more subdued, and finally passed out of hearing. She lay absorbed in thought for many minutes, and then she sighed, and said, "Oh! if he were only with that band of brave fellows, how I could love him.\"

In the course of the day a neighbour dropped in, and when the conversation turned upon the soldiers, the visitor said—

"Reginald de Whittaker looked rather down-hearted, and didn't shout when he marched along with the other boys this morning. I expect it's owing to you, Miss Loo, though when I met him coming here yesterday evening to tell you he'd enlisted, he thought you'd like it and be proud of—— Mercy! what in the nation's the matter with the girl?"

Nothing, only a sudden misery had fallen like a blight upon her heart, and a deadly pallor telegraphed it to her countenance. She rose up without a word, and walked with a firm step out of the room; but once within the sacred seclusion of her own chamber her strong will gave way, and she burst into a flood of passionate tears. Bitterly she upbraided herself for her foolish haste of the night before, and her harsh treatment of her lover at the very moment that he had come to anticipate the proudest wish of her heart, and to tell her that he had enrolled himself under the battle-flag, and was going forth to fight as her soldier. Alas! other maidens would have soldiers in those glorious fields, and be entitled to the sweet pain of feeling a tender solicitude for them, but she would be unrepresented. No soldier in all the vast armies would breathe her name as he breasted the crimson tide of war! She wept again—or rather, she went on weeping where she left off a moment before. In her bitterness of spirit she almost cursed the precipitancy that had brought all this sorrow upon her young life.

For weeks she nursed her grief in silence, while the

roses faded from her cheeks. And through it all she clung to the hope that some day the old love would bloom again in Reginald's heart, and he would write to her; but the long summer days dragged wearily along, and still no letter came. The newspapers teemed with stories of battle and carnage, and eagerly she read them, but always with the same result: the tears welled up and blurred the closing lines—the name she sought was looked for in vain, and the dull aching returned to her sinking heart. Letters to the other girls sometimes contained brief mention of him, and presented always the same picture of him—a morose, unsmiling, desperate man, always in the thickest of the fight, begrimed with powder, and moving calm and unscathed through tempests of shot and shell, as if he bore a charmed life.

But at last, in a long list of maimed and killed, poor Lucretia read these terrible words, and fell fainting to the floor:—"R. D. Whittaker, private soldier, desperately wounded!"

#### CHAPTER IV.

On a couch in one of the wards of a hospital at Washington lay a wounded soldier; his head was so profusely bandaged that his features were not visible: but there was no mistaking the happy face of the young girl who sat beside him—it was Lucretia Borgia Smith's. She had hunted him out several weeks before, and since that time she had patiently watched by him and nursed.

him, coming in the morning as soon as the surgeon had finished dressing his wounds, and never leaving him until relieved at nightfall. A ball had shattered his lower jaw, and he could not utter a syllable; through all her weary vigils she had never once been blessed with a grateful word from his dear lips; yet she stood to her post bravely and without a murmur, feeling that when he did get well again she would hear that which would more than reward her for all her devotion.

At the hour we have chosen for the opening of this chapter, Lucretia was in a tumult of happy excitement; for the surgeon had told her that at last her Whittaker had recovered sufficiently to admit of the removal of the bandages from his head, and she was now waiting with feverish impatience for the doctor to come and disclose the loved features to her view. At last he came, and Lucretia, with beaming eyes and fluttering heart, bent over the couch with anxious expectancy. One bandage was removed, then another and another, and lo! the poor wounded face was revealed to the light of day.

"O my own dar-"

What have we here! What is the matter! Alas! it was the face of a stranger!

Poor Lucretia! With one hand covering her upturned eyes, she staggered back with a moan of anguish. Then a spasm of fury distorted her countenance as she brought her fist down with a crash that made the medicine bottles on the table dance again, and exclaimed—

"Oh! confound my cats, if I haven't gone and fooled away three mortal weeks here, snuffling over the wrong soldier!"

It was a sad, sad truth. The wretched but innocent and unwitting impostor was R. D., or Richard Dilworthy Whittaker, of Wisconsin, the soldier of dear little Eugenie Le Mulligan, of that State, and utterly unknown to our unhappy Lucretia B. Smith.

Such is life, and the trail of the serpent is over us all. Let us draw the curtain over this melancholy history—for melancholy it must still remain, during a season at least, for the real Reginald de Whittaker has not turned up yet.

# THE ENTERTAINING HISTORY OF THE SCRIPTURAL PANORAMIST.

[I give the history in Mr. Nickerson's own language.] There was a fellow travelling around, in that country (said Mr. Nickerson), with a moral religious show—a sort of a scriptural panorama—and he hired a simple old creature to play the piano for him. After the first night's performance, the showman says:—

My friend, you seem to know pretty much all the tunes there are, and you worry along first-rate. But then didn't you notice that sometimes last night the piece you happened to be playing was a little rasping on the proprieties, so to speak—didn't seem to jibe with the general gait of the picture that was passing at the time, as it were—was a little foreign to the subject, you know—as if you didn't either trump or follow suit, you understand?"

"Well, no," the fellow said; he hadn't noticed, but it might be; he had played along just as it came handy.

So they put it up that the poor old dummy was to keep his eye on the panorama after that, and as soon as a smart picture was reeled out he was to fit it to a dot with a piece of music that would help the audience to get the idea of the subject, and warm them up to an

appreciation of it. That sort of thing would capture their sympathies the showman said.

There was a big audience that night. The showman began to swell himself up for his lecture, the old pianist ran his fingers up and down his instrument once or twice to see that it was all right, and the supes behind the curtain commenced to unwind the panorama. The showman balanced his weight on his right foot, and propped his hands on his hips, and flung his eye over his shoulder at the scenery, and says—

"Ladies and gentlemen, the painting now before you illustrates the beautiful and touching parable of the Prodigal Son. Observe the happy expression just breaking over the features of the poor, suffering youth—so worn and weary with his long march; note also the ecstasy beaming from the uplifted countenance of the aged father, and the joy that sparkles in the eyes of the excited group of youths and maidens, and seems ready to burst in a welcoming chorus from their lips. The lesson, my friends, is as solemn and instructive as the story is tender and beautiful."

The musician was all ready, and the second the speech was finished he struck up—

"Oh! we'll all get blind drunk
When Johnny comes marching home!"

Some of the people giggled, and some groaned a little. The showman couldn't say a word. He looked at the pianist, but he was all lovely and serene—he didn't know there was anything out of gear.

The panorama moved on, and the showman drummed up his pluck and began again:—

"Ladies and gentlemen, the fine picture now unfolding itself to your gaze exhibits one of the most notable events in Bible history—our Saviour and his disciples upon the Sea of Galilee. How grand, how awe-inspiring are the reflections which the subject invokes! What sublimity of faith is revealed to us in this lesson from the sacred writings! The Saviour rebukes the angry waves, and walks securely upon the bosom of the deep!"

All around the house they were whispering—"Oh! how lovely! how beautiful!" and the orchestra let himself out again:—

"Oh! a life on the ocean wave,
And a home on the rolling deep?"

There was a good deal of honest laughter this time, and considerable groaning, and one or two deacons got up and went out. The showman gritted his teeth and cursed the piano man to himself; but the fellow sat there like a knot on a log, and seemed to think he was doing first-rate.

After things got quiet, the showman thought he would make one more stagger at it, anyhow, though his confidence was beginning to get very shaky. The supes started the panorama along again, and he says:—

"Ladies and gentlemen, this exquisite painting illustrates the raising of Lazarus from the dead by our Saviour. The subject has been handled with rare ability by the artist, and such touching sweetness and

tenderness of expression has he thrown into it, that I have known peculiarly sensitive persons to be even affected to tears by looking at it. Observe the half-confused, half-inquiring look upon the countenance of the awakening Lazarus. Observe, also, the attitude and expression of the Saviour, who takes him gently by the sleeve of his shroud with one hand, while he points with the other towards the distant city."

Before anybody could get off an opinion in the case, the innocent old muggins at the piano stuck up—

> "Come, rise up, William Ri-i-ley, And Go along with me!"

My! All the solemn old flats got up in a fury to go, and everybody else laughed till the windows rattled.

The showman went down and grabbed the orchestra and shook him up, and says——

But what he said was too vigorous for repetition, and is better left out.

# AN UNBURLESQUABLE THING.

THERE is one other thing which transcends the powers of burlesque, and that is a Fenian "invasion." First, we have the portentous mystery that precedes it for six months, when all the air is filled with stage whisperings; when "Councils" meet every night with awful secrecy, and the membership try to see who can get up first in the morning and tell the proceedings. Next, the expatriated Nation struggles through a travail of national squabbles and political splits, and is finally delivered of a litter of "Governments," and Presidents McThis and Generals O'That, of several different complexions, politically speaking; and straightway the newspapers teem with the new names, and men who were insignificant and obscure one day find themselves great and famous the next. Then the several "governments," and presidents, and generals, and senates get by the ears, and remain so until the customary necessity of carrying the American city elections with a minority vote comes around and unites them; then they begin to "sound the tocsin of war" again-that is to say, in solemn whisperings at dead of night they secretly plan a Canadian raid, and publish it in the "World" next morning; they begin to refer significantly to "Ridgway," and we reflect bodingly

that there is no telling how soon that slaughter may be Presently the "invasion" begins to take repeated. tangible shape, and, as no news travels so freely or so fast as the "secret" doings of the Fenian brotherhood, the land is shortly in a tumult of apprehension. telegraph announces that "last night 400 men went north from Utica, but refused to disclose their destination—were extremely reticent—answered no questions were not armed or in uniform, but it was noticed that they marched to the depôt in military fashion"—and so on. Fifty such despatches follow each other within two days. evidencing that squads of locomotive mystery have gone north from a hundred different points and rendezvoused on the Canadian border — and that, consequently, a horde of 25,000 invaders, at least, is gathered together; and then, hurrah! they cross the line; hurrah! they meet the enemy; hip, hip, hurrah! a battle ensues; hip -no, not hip nor hurrah-for the U.S. Marshal and one man seize the Fenian General-in-Chief on the battlefield, in the midst of his "army," and bowl him off in a carriage and lodge him in a common jail—and, presto! the illustrious "invasion" is at an end!

The Fenians have not done many things that seemed to call for pictorial illustration; but their first care has usually been to make a picture of any performance of theirs that would stand it as soon as possible after its achievement, and paint everything in it a violent green, and embellish it with harps and pickaxes, and other emblems of national grandeur, and print thousands of them in the severe simplicity of primitive lithography, and hang them above the National Paladium among the

decanters. Shall we have a nice picture of the battle of Pigeon Hill and the little accident to the Commander-in-Chief?

No, a Fenian "invasion" cannot be burlesqued, because it uses up all the material itself. It is harmless fun, this annual masquerading toward the border; but America should not encourage it, for the reason that it may some time or other succeed in embroiling the country in a war with a friendly power—and such an event as that would be ill compensated by the liberation of even so excellent a people as the Down-trodden Nation.

#### RILEY—NEWSPAPER CORRESPONDENT.

ONE of the best men in Washington—or elsewhere—is RILEY, correspondent of the great San Francisco dailies.

Riley is full of humour, and has an unfailing vein of irony, which makes his conversation to the last degree entertaining (as long as the remarks are about somebody else). But, notwithstanding the possession of these qualities, which should enable a man to write a happy and an appetizing letter, Riley's newspaper letters often display a more than earthly solemnity, and likewise an unimaginative devotion to petrified facts, which surprise and distress all men who know him in his unofficial character. He explains this curious thing by saying that his employers sent him to Washington to write facts, not fancy, and that several times he has come near losing his situation by inserting humorous remarks which, not being looked for at headquarters, and consequently not understood, were thought to be dark and bloody speeches intended to convey signals and warnings to murderous secret societies, or something of that kind, and so were scratched out with a shiver and a prayer and cast into the stove. Riley says that sometimes he is so afflicted with a yearning to write a sparkling and absorbingly readable letter that he simply cannot resist it, and so he goes to his den and revels in the delight of untrammelled scribbling; and then, with suffering such as only a mother can know, he destroys the pretty children of his fancy and reduces his letter to the required dismal accuracy. Having seen Riley do this very thing more than once, I know whereof I speak. Often I have laughed with him over a happy passage, and grieved to see him plough his pen through it. He would say, "I had to write that or die; and I've got to scratch it out or starve. They wouldn't stand it, you know."

I think Riley is about the most entertaining company I ever saw. We lodged together in many places in Washington during the winter of '67-8, moving comfortably from place to place, and attracting attention by paying our board—a course which cannot fail to make a person conspicuous in Washington. Riley would tell all about his trip to California in the early days, by way of the Isthmus and the San Juan river; and about his baking bread in San Francisco to gain a living, and setting up ten-pins, and practising law, and opening oysters, and delivering lectures, and teaching French, and tending bar, and reporting for the newspapers, and keeping dancing-school, and interpreting Chinese in the courts—which latter was lucrative, and Riley was doing handsomely and laying up a little money when people began to find fault because his translations were too "free," a thing for which Riley considered he ought not to be held responsible, since he did not know a word of the Chinese tongue,

and only adopted interpreting as a means of gaining an honest livelihood. Through the machinations of enemies he was removed from the position of official interpreter, and a man put in his place who was familiar with the Chinese language, but did not know any English. And Riley used to tell about publishing a newspaper up in what is Alaska now, but was only an iceberg then, with a population composed of bears, walruses, Indians, and other animals; and how the iceberg got adrift at last, and left all his paying subscribers behind, and as soon as the commonwealth floated out of the jurisdiction of Russia the people rose and threw off their allegiance and ran up the English flag, calculating to hook on and become an English colony as they drifted along down the British Possessions; but a land breeze and a crooked current carried them by, and they ran up the Stars and Stripes and steered for California, missed the connection again and swore allegiance to Mexico, but it wasn't any use; the anchors came home every time, and away they went with the north-east trades drifting off sideways toward the Sandwich Islands, whereupon they ran up the Cannibal flag and had a grand human barbecue in honour of it, in which it was noticed that the better a man liked a friend the better he enjoyed him; and as soon as they got fairly within the tropics the weather got so fearfully hot that the iceberg began to melt, and it got so sloppy under foot that it was almost impossible for ladies to get about at all; and at last, just as they came in sight of the islands, the melancholy remnant of the once-majestic iceberg canted first to one side and then to the other, and then plunged under for ever, carrying the national archives along with it—and not only the archives and the populace, but some eligible town lots which had increased in value as fast as they diminished in size in the tropics, and which Riley could have sold at thirty cents a pound and made himself rich if he could have kept the province afloat ten hours longer and got her into port.

And so forth and so on, with all the facts of Riley's trip through Mexico, a journey whose history his felicitous fancy can make more interesting than any novel that ever was written. What a shame it is to tie Riley down to the dreary mason-work of laying up solemn dead-walls of fact! He does write a plain, straightforward, and perfectly accurate and reliable correspondence, but it seems to me that I would rather have one chatty paragraph of his fancy than a whole obituary of his facts.

Riley is very methodical, untiringly accommodating, never forgets anything that is to be attended to, is a good son, a staunch friend, and a permanent reliable enemy. He will put himself to any amount of trouble to oblige a body, and therefore always has his hands full of things to be done for the helpless and the shiftless. And he knows how to do nearly everything, too. He is a man whose native benevolence is a well-spring that never goes dry. He stands always ready to help whoever needs help, as far as he is able—and not simply with his money, for that is a cheap and common charity, but with hand and brain, and fatigue of limb and sacrifice of time. This sort of men is rare.

Riley has a ready wit, a quickness and aptness at selecting and applying quotations, and a countenance that is as solemn and as blank as the back side of a tombstone when he is delivering a particularly exasperating joke. One night a negro woman was burned to death in a house next door to us, and Riley said that our landlady would be oppressively emotional at breakfast, because she generally made use of such opportunities as offered, being of a morbidly sentimental turn, and so we should find it best to let her talk along and say nothing back—it was the only way to keep her tears out of the gravy. Riley said there never was a funeral in the neighbourhood but that the gravy was watery for a week.

And, sure enough, at breakfast the landlady was down in the very sloughs of woe—entirely broken-hearted. Everything she looked at reminded her of that poor old negro woman, and so the buckwheat cakes made her sob, the coffee forced a groan, and when the beefsteak came on she fetched a wail that made our hair rise. Then she got to talking about deceased, and kept up a steady drizzle till both of us were soaked through and through. Presently she took a fresh breath and said, with a world of sobs—

"Ah, to think of it, only to think of it!—the poor old faithful creature. For she was so faithful. Would you believe it, she had been a servant in that self-same house and that self-same family for twenty-seven years come Christmas, and never a cross word and never a lick! And, oh, to think she should meet such a death at last!— a sitting over the red-hot stove at three o'clock in the morning and went to sleep and fell on it and was actually roasted! Not just frizzled up a bit, but literally roasted to a crisp! Poor faithful creature, how she was cooked.

I am but a poor woman, but even if I have to scrimp to do it, I will put up a tombstone over that lone sufferer's grave—and Mr. Riley, if you would have the goodness to think up a little epitaph to put on it which would sort of describe the awful way in which she met her——"

"Put it, 'Well done, good and faithful servant!'" said Riley, and never smiled.

# THE FACTS CONCERNING THE RECENT RESIGNATION.

WASHINGTON, Dec. 2, 1867.

I have resigned. The Government appears to go on much the same, but there is a spoke out of its wheel, nevertheless. I was clerk of the Senate Committee on Conchology, and I have thrown up the position. I could see the plainest disposition on the part of the other members of the Government to debar me from having any voice in the counsels of the nation, and so I could no longer hold office and retain my self-respect. were to detail all the outrages that were heaped upon me during the six days that I was connected with the Government in an official capacity, the narrative would fill a volume. They appointed me clerk of that Committee on Conchology, and then allowed me no amanuensis to play billiards with. I would have borne that, lonesome as it was, if I had met with that courtesy from the other members of the Cabinet which was my due. But I did Whenever I observed that the head of a department was pursuing a wrong course, I laid down everything and went and tried to set him right, as it was my duty to do; and I never was thanked for it in a single instance. I went, with the best intentions in the world, to the Secretary of the Navy, and said—

"Sir, I cannot see that Admiral Farragut is doing anything but skirmishing around there in Europe, having a sort of picnic. Now, that may be all very well, but it does not exhibit itself to me in that light. If there is no fighting for him to do, let him come home. There is no use in a man having a whole fleet for a pleasure excursion. It is too expensive. Mind, I do not object to pleasure excursions for the naval officers—pleasure excursions that are in reason—pleasure excursions that are economical. Now, they might go down the Mississippi on a raft——"

You ought to have heard him storm! One would have supposed I had committed a crime of some kind. But I didn't mind. I said it was cheap, and full of republican simplicity, and perfectly safe. I said that, for a tranquil pleasure excursion, there was nothing equal to a raft.

Then the Secretary of the Navy asked me who I was; and when I told him I was connected with the Government, he wanted to know in what capacity. I said that, without remarking upon the singularity of such a question, coming, as it did, from a member of that same Government, I would inform him that I was clerk of the Senate Committee on Conchology. Then there was a fine storm! He finished by ordering me to leave the premises and give my attention strictly to my own business in future. My first impulse was to get him removed. However, that would harm others beside himself and do me no real good, and so I let him stay.

I went next to the Secretary of War, who was not inclined to see me at all until he learned that I was connected with the Government. If I had not been on important business, I suppose I could not have got in. I asked him for a light (he was smoking at the time), and then I told him I had no fault to find with his defending the parole stipulations of Gen. Lee and his comrades in arms, but that I could not approve of his method of fighting the Indians on the Plains. I said he fought too scattering. He ought to get the Indians more together -get them together in some convenient place, where he could have provisions enough for both parties, and then have a general massacre. I said there was nothing so convincing to an Indian as a general massacre. If he could not approve of the massacre, I said the next surest thing for an Indian was soap and education. Soap and education are not as sudden as a massacre, but they are more deadly in the long run; because a halfmassacred Indian may recover, but if you educate him and wash him, it is bound to finish him some time or other. It undermines his constitution; it strikes at the foundations of his being. "Sir," I said, "the time has come when blood-curdling cruelty has become necessary. Inflict soap and a spelling-book on every Indian that ravages the Plains, and let him die!"

The Secretary of War asked me if I was a member of the Cabinet, and I said I was—and I was not one of these ad interim people either. (Severe, but merited.) He inquired what position I held, and I said I was clerk of the Senate Committee on Conchology. I was then ordered under arrest for contempt of

court, and restrained of my liberty for the best part of a day.

I almost resolved to be silent thenceforward, and let the Government get along the best way it could. But duty called, and I obeyed. I called on the Secretary of the Treasury. He said—

"What will you have?"

The question threw me off my guard. I said, "Rum punch."

He said, "If you have got any business here, sir, state it—and in as few words as possible."

I then said that I was sorry he had seen fit to change the subject so abruptly, because such conduct was very offensive to me; but under the circumstances I would overlook the matter and come to the point. I now went into an earnest expostulation with him upon the extravagant length of his report. I said it was expensive, unnecessary, and awkwardly constructed; there were no descriptive passages in it, no poetry, no sentiment,-no heroes, no plot, no pictures—not even woodcuts. Nobody would read it, that was a clear case. I urged him not to ruin his reputation by getting out a thing like that. If he ever hoped to succeed in literature, he must throw more variety into his writings. He must beware of dry detail. I said that the main popularity of the almanac was derived from its poetry and conundrums, and that a few conundrums distributed around through his Treasury report would help the sale of it more than all the internal revenue he could put into it. I said these things in the kindest spirit, and yet the Secretary of the Treasury fell into a violent passion. He even

said I was an ass. He abused me in the most vindictive manner, and said that if I came there again meddling with his business, he would throw me out of the window. I said I would take my hat and go, if I could not be treated with the respect due to my office, and I did go. It was just like a new author. They always think they know more than anybody else when they are getting out their first book. Nobody can tell them anything.

During the whole time that I was connected with the Government it seemed as if I could not do anything in an official capacity without getting myself into trouble. And yet I did nothing, attempted nothing, but what I conceived to be for the good of my country. The sting of my wrongs may have driven me to unjust and harmful conclusions, but it surely seemed to me that the Secretary of State, the Secretary of War, the Secretary of the Treasury, and others of my confrères had conspired from the very beginning to drive me from the Administration. I never attended but one Cabinet meeting while I was connected with the Government. That was sufficient for me. The servant at the White House door did not seem disposed to make way for me until I asked if the other members of the Cabinet had arrived. said they had, and I entered. They were all there; but nobody offered me a seat. They stared at me as if I had been an intruder. The President said-

"Well, sir, who are you?"

I handed him my card, and he read—"The Hon. MARK TWAIN, Clerk of the Senate Committee on Conchology." Then he looked at me from head to foot, as

if he had never heard of me before. The Secretary of the Treasury said—

"This is the meddlesome ass that came to recommend me to put poetry and conundrums in my report, as if it were an almanac."

The Secretary of War said—"It is the same visionary that came to me yesterday with a scheme to educate a portion of the Indians to death, and massacre the balance."

The Secretary of the Navy said—"I recognise this youth as the person who has been interfering with my business time and again during the week. He is distressed about Admiral Farragut's using a whole fleet for a pleasure excursion, as he terms it. His proposition about some insane pleasure excursion on a raft is too absurd to repeat."

I said—"Gentlemen, I perceive here a disposition to throw discredit upon every act of my official career; I perceive, also, a disposition to debar me from all voice in the counsels of the nation. No notice whatever was sent to me to-day. It was only by the merest chance that I learned that there was going to be a Cabinet meeting. But let these things pass. All I wish to know is, is this a Cabinet meeting, or is it not?"

The President said it was.

"Then," I said, "let us proceed to business at once, and not fritter away valuable time in unbecoming fault-findings with each other's official conduct."

The Secretary of State now spoke up, in his benignant way, and said, "Young man, you are labouring under a mistake. The clerk of the Congressional committees

are not members of the Cabinet. Neither are the door-keepers of the Capitol, strange as it may seem. Therefore, much as we could desire your more than human wisdom in our deliberations, we cannot lawfully avail ourselves of it. The counsels of the nation must proceed without you; if disaster follows, as follow full well it may, be it balm to your sorrowing spirit, that by deed and voice you did what in you lay to avert it. You have my blessing. Farewell."

These gentle words soothed my troubled breast, and I went away. But the servants of a nation can know no peace. I had hardly reached my den in the Capitol, and disposed my feet on the table like a representative, when one of the Senators on the Conchological Committee came in in a passion and said—

"Where have you been all day?"

I observed that, if that was anybody's affair but my own, I had been to a Cabinet meeting.

"To a Cabinet meeting! I would like to know what business you had at a Cabinet meeting?"

I said I went there to consult—allowing for the sake of argument, that he was in anywise concerned in the matter. He grew insolent then, and ended by saying he had wanted me for three days past to copy a report on bomb-shells, egg-shells, clam-shells, and I don't know what all, connected with conchology, and nobody had been able to find me.

This was too much. This was the feather that broke the clerical camel's back. I said, "Sir, do you suppose that I am going to work for six dollars a day? If that is the idea, let me recommend the Senate Committee on Conchology to hire somebody else. I am the slave of no faction! Take back your degrading commission. Give me liberty, or give me death!"

From that hour I was no longer connected with the Government. Snubbed by the department, snubbed by the Cabinet, snubbed at last by the chairman of a committee I was endeavouring to adorn, I yielded to persecution, cast far from me the perils and seductions of my great office, and forsook my bleeding country in the hour of her peril.

But I had done the State some service, and I sent in my bill:—

The United States of America in account with the Hon. Clerk of the Senate Committee on Conchology, Dr.

|                                   |        |        |       | ,     |        |        |         |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| To consultation with Secretary of | of Wa  | r      |       |       |        |        | \$50    |
| To consultation with Secretary of | of Nav | y      |       |       | •      |        | 50      |
| To consultation with Secretary of | of the | Treas  | ury   |       |        | •      | 50      |
| Cabinet consultation              |        |        | •     | •     | . N    | o cha  | rge.    |
| To mileage to and from Jerus      | salem, | * vid  | Egy   | pt, A | Algier | rs,    | _       |
| Gibraltar, and Cadiz, 14,00       | o mile | s, at  | 20 c. | a mil | е      | . 2,   | 800     |
| To Salary as Clerk of Senate Co   | ommit  | tee or | Cor   | cholo | ogy, s | ix     |         |
| days, at \$6 per day .            | •      |        |       | •     | •      | •      | 36      |
| Total                             |        |        |       |       |        | . \$2. | <br>986 |

Not an item of this bill has been paid, except that trifle of 36 dollars for clerkship salary. The Secretary of the Treasury, pursuing me to the last, drew his pen through all the other items, and simply marked in the margin, "Not allowed." So, the dread alternative is

<sup>\*</sup> Territorial delegates charge mileage both ways, although they never go back when they get here once. Why my mileage is denied me is more than I can understand.

embraced at last. Repudiation has begun! The nation is lost. True, the President promised that he would mention my claim in his Message, and recommend that it be paid out of the first moneys received on account of the Alabama claims; but will he recollect to do it? And may not I be forgotten when the Alabama claims are paid? Younger claimants than I am may be forgotten when the Alabama claims are paid.

I am done with official life for the present. Let those clerks who are willing to be imposed on remain. know numbers of them, in the Departments, who are never informed when there is to be a Cabinet meeting, whose advice is never asked about war, or finance, or commerce, by the heads of the nation, any more than if they were not connected with the Government, and who actually stay in their offices day after day and work! They know their importance to the nation, and they unconsciously show it in their bearing, and the way they order their sustenance at the restaurant—but they work. I know one who has to paste all sorts of little scraps from the newspapers into a scrap-book-sometimes as many as eight or ten scraps a day. He doesn't do it well, but he does it as well as he can. fatiguing. It is exhausting to the intellect. Yet he only gets 1,800 dollars a year. With a brain like his, that young man could amass thousands and thousands of dollars in some other pursuit, if he chose to do it. no-his heart is with his country, and he will serve her as long as she has got a scrap-book left. And I know clerks that don't know how to write very well, but such knowledge as they possess they nobly lay at the feet c their country, and toil on and suffer for 2,500 dollars a year. What they write has to be written over again by other clerks, sometimes; but when a man has done his best for his country, should his country complain? Then there are clerks that have no clerkships, and are waiting, and waiting, and waiting, for a vacancy—waiting patiently for a chance to help their country out—and while they are waiting, they only get barely 2,000 dollars a year for It is sad—it is very, very sad. When a member of Congress has a friend who is gifted, but has no employment wherein his great powers may be brought to bear, he confers him upon his country, and gives him a clerkship in a Department. And there that man has to slave his life out fighting documents for the benefit of a nation that never thinks of him, never sympathises with himand all for 2,000 or 3,000 dollars a year. When I shall have completed my list of all the clerks in the several departments, with my statement of what they have to do, and what they get for it, you will see that there are not half enough clerks, and that what there are do not get half enough pay.

## A DARING ATTEMPT AT A SOLUTION OF IT.

The Fenian invasion failed because George Francis Train was absent. There was no lack of men, arms, or ammunition, but there was sad need of Mr. Train's organising power, his coolness and caution, his tranquillity, his strong good sense, his modesty and reserve, his secrecy, his taciturnity, and above all his frantic and bloodthirsty courage. Mr. Train and his retiring and diffident private secretary were obliged to be absent, though the former must certainly have been lying at the point of death, else nothing could have kept him from hurrying to the front, and offering his heart's best blood for the Down-trodden People he so loves, so worships, so delights to champion. He must have been in a disabled condition, else nothing could have kept him from invading Canada at the head of his "children."

And, indeed, this modern Samson, solitary and alone, with his formidable jaw, would have been a more trouble-some enemy than five times the Fenians that did invade Canada. because *they* could be made to retire, but G. F. would never leave the field while there was an audience before him, either armed or helpless. The invading

Fenians were wisely cautious, knowing that such of them as were caught would be likely to hang; but the Champion would have stood in no such danger. There is no law, military or civil, for hanging persons afflicted in his peculiar way.

He was not present, alas!—save in spirit. He could not and would not waste so fine an opportunity, though, to send some ecstatic lunacy over the wires, and so he wound up a ferocious telegram with this:—

WITH VENGEANCE STEEPED IN WORMWOOD'S GALL!

D—-D OLD ENGLAND, SAY WE ALL!

And keep your powder dry.

GEO. FRANCIS TRAIN.

SHERMAN HOUSE, CHICAGO, Noon, Thursday, May 26.

P.S.—Just arrived and addressed Grand Fenian Meeting in Fenian Armoury, donating 50 dollars.

This person could be made really useful by roosting him on some lighthouse or other prominence where storms prevail, because it takes so much wind to keep him going that he probably moves in the midst of a dead calm wherever he travels.

### A MEMORY.

WHEN I say that I never knew my austere father to be enamoured of but one poem in all the long half-century that he lived, persons who knew him will easily believe me; when I say that I have never composed but one poem in all the long third of a century that I have lived, persons who know me will be sincerely grateful; and finally, when I say that the poem which I composed was not the one which my father was enamoured of, persons who may have known us both will not need to have this truth shot into them with a mountain howitzer before they can receive it. My father and I were always on the most distant terms when I was a boy-a sort of armed neutrality, so to speak. At irregular intervals this neutrality was broken, and suffering ensued; but I will be candid enough to say that the breaking and the suffering were always divided up with strict impartiality between uswhich is to say, my father did the breaking, and I did the suffering. As a general thing I was a backward, cautious, unadventurous boy. But once I jumped off a two-storey stable; another time I gave an elephant a "plug" of tobacco, and retired without waiting for an answer; and still another time I pretended to be talking in my sleep, and got off a portion of a very wretched original conundrum in hearing of my father. Let us not pry into the result; it was of no consequence to any one but me.

But the poem I have referred to as attracting my father's attention and achieving his favour was "Hiawatha." Some man who courted a sudden and awful death presented him an early copy, and I never lost faith in my own senses until I saw him sit down and go to reading it in cold blood—saw him open the book, and heard him read these following lines, with the same inflectionless judicial frigidity with which he always read his charge to the jury, or administered an oath to a witness—

"Take your bow, O Hiawatha,
Take your arrows, jasper-headed,
Take your war-club, Puggawaugun,
And your mittens, Minjekahwan,
And your birch-canoe for sailing,
And the oil of Mishe-Nama."

Presently my father took out of his breast-pocket an imposing "Warranty Deed," and fixed his eyes upon it, and dropped into meditation. I knew what it was. A Texan lady and gentleman had given my half-brother, Orrin Johnson, a handsome property in a town in the North, in gratitude to him for having saved their lives by an act of brilliant heroism.

By-and-by my father looked toward me and sighed.

Then he said, "If I had such a son as this poet, here were a subject worthier than the traditions of these *Indians*."

- "If you please, sir, where?"
- "In this deed."
- "In the-deed?"
- "Yes—in this very deed," said my father, throwing it on the table. "There is more poetry, more romance, more sublimity, more splendid imagery hidden away in that homely document than could be found in all the traditions of all the savages that live."
- "Indeed, sir? Could I—could I get it out, sir? Could I compose the poem, sir, do you think?"
  - " You?"

I wilted.

Presently my father's face softened somewhat, and he said—

"Go and try. But mind; curb folly. No poetry at the expense of truth. Keep strictly to the facts."

I said I would, and bowed myself out and went up stairs.

"Hiawatha" kept droning in my head—and so did my father's remarks about the sublimity and romance hidden in my subject, and also his injunction to beware of wasteful and exuberant fancy. I noticed just here that I had heedlessly brought the deed away with me. Now, at this moment came to me one of those rare moods of daring recklessness, such as I referred to a while ago. Without another thought, and in plain defiance of the fact that I knew my father meant me to write the romantic story of my half-brother's adventure and subsequent good fortune, I ventured to heed merely the letter of his remarks and ignore their spirit. I took the stupid "Warranty Deed" itself and chopped it wo

into Hiawathian blank verse, without altering or leaving out three words, and without transposing six. It required loads of courage to go down-stairs and face my father with my performance. I started three or four times before I finally got my pluck to where it would stick. But at last I said I would go down and read it to him if he threw me over the church for it. I stood up to begin. I edged up a little, but and he told me to come closer. still left as much neutral ground between us as I thought he would stand. Then I began. It would be useless for me to try to tell what conflicting emotions expressed themselves upon his face, nor how they grew more and more intense as I proceeded; nor how a fell darkness descended upon his countenance, and he began to gag and swallow, and his hands began to work and twitch, as I reeled off line after line, with the strength ebbing out of me and my legs trembling under me.

"THE STORY OF A GALLANT DEED.

THIS INDENTURE, made the tenth Day of November, in the year Of our Lord one thousand eight Hundred six-and-fifty.

Between JOANNA S. E. GRAY And PHILIP GRAY, her husband, Of Salem City, in the State Of Texas, of the first part,

And O. B. JOHNSON, of the town
Of Austin, ditto, WITNESSETH:
That said party of first part,
For and in consideration

Of the sum of Twenty Thousand
Dollars, lawful money of
The U. S. of Americay,
To them in hand now paid by said

Party of the second part,
The due receipt whereof is hereBy confessed and acknowledg-ed,
Have Granted, Bargained, Sold, Remised,

Released and Aliened and Conveyed, Confirmed, and by these presents do Grant and Bargain, Sell, Remise, Alien, Release, Convey, and Con-

Firm unto the said aforesaid Party of the second part, And to his heirs and assigns For ever and ever, ALL

That certain piece or parcel of LAND situate in city of Dunkirk, county of Chautauqua, And likewise furthermore in York State,

Bounded and described, to wit, As follows, herein, namely: BEGINNING at the distance of A hundred two-and-forty feet,

North-half-east, north-east-by-north, East-north-east and northerly Of the northerly line of Mulligan Street, On the westerly line of Brannigan Street, And running thence due northerly
On Brannigan Street 200 feet,
Thence at right angles westerly,
North-west-by-west-and-west-half-west,

West-and-by-north, north-west-by-west, About——"

I kind of dodged, and the boot-jack broke the lookingglass. I could have waited to see what became of the other missiles if I had wanted to, but I took no interest in such things.

### SCIENCE v. LUCK.

At that time, in Kentucky (said the Hon. Mr. Knott, M. C.), the law was very strict against what it termed "games of chance." About a dozen of the boys were detected playing "seven-up" or "old sledge" for money, and the grand jury found a true bill against them. Jim Sturgis was retained to defend them when the case came up, of course. The more he studied over the matter and looked into the evidence, the plainer it was that he must lose a case at last—there was no getting around that painful fact. Those boys had certainly been betting money on a game of chance. Even public sympathy was roused in behalf of Sturgis. People said it was a pity to see him mar his successful career with a big prominent case like this, which must go against him.

But after several restless nights an inspired idea flashed upon Sturgis, and he sprang out of bed delighted. He thought he saw his way through. The next day he whispered around a little among his clients and a few friends, and then when the case came up in court he acknowledged the seven-up and the betting, and, as his sole defence, had the astounding effrontery to put in the plea that old sledge was not a game of chance! There was the broadest sort of a smile all over the faces of that

sophisticated audience. The judge smiled with the rest. But Sturgis maintained a countenance whose earnestness The opposite counsel tried to ridicule was even severe. him out of his position, and did not succeed. The judge jested in a ponderous judicial way about the thing, but did not move him. The matter was becoming grave. The judge lost a little of his patience, and said the joke had gone far enough. Jim Sturgis said he knew of no joke in the matter—his clients could not be punished for indulging in what some people chose to consider a game of chance until it was proven that it was a game of chance. Judge and counsel said that would be an easy matter, and forthwith called Deacons Job, Peters, Burke, and Johnson, and Dominies Wirt and Miggles, to testify; and they unanimously and with strong feeling put down the legal quibble of Sturgis by pronouncing that old sledge was a game of chance.

"What do you call it now?" said the judge.

"I call it a game of science!" retorted Sturgis; "and I'll prove it, too!"

They saw his little game.

He brought in a cloud of witnesses, and produced an overwhelming mass of testimony, to show that old sledge was not a game of chance, but a game of science.

Instead of being the simplest case in the world, it had somehow turned out to be an excessively knotty one. The judge scratched his head over it a while, and said there was no way of coming to a determination, because just as many men could be brought into court who would testify on one side as could be found to testify on the other. But he said he was willing to do the fair thing by

all parties, and would act upon any suggestion Mr. Sturgis would make for the solution of the difficulty.

Mr. Sturgis was on his feet in a second.

"Impanel a jury of six of each, Luck versus Science; give them candles and a couple of decks of cards, send them into the jury room, and just abide by the result!"

There was no disputing the fairness of the proposition. The four deacons and the two dominies were sworn in as the "chance" jurymen, and six inveterate old seven-up professors were chosen to represent the "science" side of the issue. They retired to the jury room.

In about two hours Deacon Peters sent into court to borrow three dollars from a friend. [Sensation.] In about two hours more Dominie Miggles sent into court to borrow a "stake" from a friend. [Sensation.] During the next three or four hours the other dominie and the other deacons sent into court for small loans. And still the packed audience waited, for it was a prodigious occasion in Bull's Corners, and one in which every father of a family was necessarily interested.

The rest of the story can be told briefly. About daylight the jury came in, and Deacon Job, the foreman, read the following

#### VERDICT.

We, the jury in the case of the Commonwealth of Kentucky vs. John Wheeler et al., have carefully considered the points of the case, and tested the merits of the several theories advanced, and do hereby unanimously decide that the game commonly known as old sledge or seven-up is eminently a game of science, and

not of chance. In demonstration whereof it is hereby and herein stated, iterated, reiterated, set forth, and made manifest that, during the entire night the "chance" men never won a game or turned a jack, although both feats were common and frequent to the opposition; and furthermore, in support of this our verdict, we call attention to the significant fact that the "chance" men are all busted, and the "science" men have got the money. It is the deliberate opinion of this jury that the "chance" theory concerning seven-up is a pernicious doctrine, and calculated to inflict untold suffering and pecuniary loss upon any community that takes stock in it.

"That is the way that seven-up came to be set apart and particularised in the statute-books of Kentucky as being a game not of chance but of science, and therefore not punishable under the law," said Mr. Knott. "That verdict is of record, and holds good to this day."

## AURELIA'S UNFORTUNATE YOUNG MAN.

THE facts in the following case came to me by letter from a young lady who lives in the beautiful city of San José; she is perfectly unknown to me, and simply signs herself "Aurelia Maria," which may possibly be a fictitious name. But no matter, the poor girl is almost heart-broken by the misfortunes she has undergone, and so confused by the conflicting counsels of misguided friends and insidious enemies, that she does not know what course to pursue in order to extricate herself from the web of difficulties in which she seems almost hopelessly involved. In this dilemma she turns to me for help, and supplicates for my guidance and instruction with a moving eloquence that would touch the heart of a statue. Hear her sad story:

She says that when she was sixteen years old she met and loved, with all the devotion of a passionate nature, a young man from New Jersey, named Williamson Breckin-ridge Caruthers, who was some six years her senior. They were engaged, with the free consent of their friends and relatives, and for a time it seemed as if their career was destined to be characterised by an immunity from sorrow beyond the usual lot of humanity. But at last

fortably. "Now, what should she do?" she asks with painful and anxious solicitude.

It is a delicate question; it is one which involves the lifelong happiness of a woman, and that of nearly twothirds of a man, and I feel that it would be assuming too great a responsibility to do more than make a mere suggestion in the case. How would it do to build to him? If Aurelia can afford the expense, let her furnish her mutilated lover with wooden arms and wooden legs, and a glass eye and a wig, and give him another show; give him ninety days, without grace, and if he does not break his neck in the meantime, marry him and take the It does not seem to me that there is not much risk, any way, Aurelia, because if he sticks to his singular propensity for damaging himself every time he sees a good opportunity, his next experiment is bound to finish him, and then you are safe, married or single. married, the wooden legs and such other valuables as he may possess revert to the widow, and you see you sustain no actual loss save the cherished fragment of a noble but most unfortunate husband, who honestly strove to do right, but whose extraordinary instincts were against Try it, Maria. I have thought the matter over carefully and well, and it is the only chance I see for you. It would have been a happy conceit on the part of Caruthers if he had started with his neck and broken that first; but since he has seen fit to choose a different policy and string himself out as long as possible, I do not think we ought to upbraid him for it if he has enjoyed it. We must do the best we can under the circumstances. and try not to feel exasperated at him.

## MEDIÆVAL ROMANCE.

#### CHAPTER I.

#### THE SECRET REVEALED.

It was night. Stillness reigned in the grand old feudal castle of Klugenstein. The year 1222 was drawing to a close. Far away up in the tallest of the castle's towers a single light glimmered. A secret council was being held there. The stern old lord of Klugenstein sat in a chair of state meditating. Presently he said, with a tender accent—

"My daughter!"

A young man of noble presence, clad from head to heel in knightly mail, answered—

"Speak, father!"

"My daughter, the time is come for the revealing of the mystery that hath puzzled all your young life. Know, then, that it had its birth in the matters which I shall now unfold. My brother Ulrich is the great Duke of Brandenburgh. Our father, on his death-bed, decreed that if no son were born to Ulrich the succession should pass to my house, provided a son were born to me. And further, in case no son were born to either, but only daughters, then the succession should pass to

Ulrich's daughter if she proved stainless; if she did not, my daughter should succeed if she retained a blameless name. And so I and my old wife here prayed fervently for the good boon of a son, but the prayer was vain. You were born to us. I was in despair. I saw the mighty prize slipping from my grasp, the splendid dream vanishing away. And I had been so hopeful! Five years had Ulrich lived in wedlock, and yet his wife had borne no heir of either sex.

"'But hold,' I said: 'all is not lost.' A saving scheme had shot athwart my brain. You were born at midnight. Only the leech, the nurse, and six waiting-women knew your sex. I hanged them every one before an hour sped. Next morning all the barony went mad with rejoicing over the proclamation that a son was born to Klugenstein, an heir to mighty Brandenburgh! And well the secret has been kept. Your mother's own sister nursed your infancy, and from that time forward we feared nothing.

"When you were ten years old a daughter was born to Ulrich. We grieved, but hoped for good results from measles, or physicians, or other natural enemies of infancy, but were always disappointed. She lived, she throve—Heaven's malison upon her! But it is nothing. We are safe. For, ha ha! have we not a son? And is not our son the future Duke? Our well-beloved Conrad, is it not so?—for, woman of eight-and-twenty years as you are, my child, none other name than that hath ever fallen to you!

"Now it hath come to pass that age hath laid its hand upon my brother, and he waxes feeble. The cares of

state do tax him sore. Therefore he wills that you shall come to him and be already Duke in act, though not yet in name. Your servitors are ready—you journey forth to-night.

"Now listen well. Remember every word I say. There is a law as old as Germany, that if any woman sit for a single instant in the great ducal chair before she hath been absolutely crowned in presence of the people she shall die! So heed my words. Pretend humility. Pronounce your judgments from the Premier's chair, which stands at the *foot* of the throne. Do this until you are crowned and safe. It is not likely that your sex will ever be discovered, but still it is the part of wisdom to make all things as safe as may be in this treacherous earthly life."

"Oh, my father, is it for this my life hath been a lie? Was it that I might cheat my unoffending cousin of her rights? Spare me, father, spare your child!"

"What, hussy! Is this my reward for the august fortune my brain has wrought for thee? By the bones of my father, this pulling sentiment of thine but ill accords with my humour. Betake thee to the Duke instantly! And beware how thou meddlest with my purpose!"

Let this suffice of the conversation. It is enough for us to know that the prayers, the entreaties, and the tears of the gentle-natured girl availed nothing. Neither they nor anything could move the stout old lord of Klugenstein. And so, at last, with a heavy heart, the daughter saw the castle gates close behind her, and found herself riding away in the darkness surrounded by a knightly array of armed vassals and a brave following of servants.

The old baron sat silent for many minutes after his daughter's departure, and then he turned to his sad wife and said—

"Dame, our matters seem speeding fairly. It is full three months since I sent the shrewd and handsome Count Detzin on his devilish mission to my brother's daughter Constance. If he fail we are not wholly safe, but if he do succeed no power can bar our girl from being Duchess e'en though ill fortune should decree she never should be Duke!"

"My heart is full of bodings, yet all may still be well."

"Tush, woman! Leave the owls to croak. To bed with ye, and dream of Brandenburgh and grandeur!"

#### CHAPTER II.

#### FESTIVITY AND TEARS.

Six days after the occurrences related in the above chapter, the brilliant capital of the Duchy of Brandenburgh was resplendent with military pageantry, and noisy with the rejoicings of loyal multitudes, for Conrad, the young heir to the crown, was come. The old Duke's heart was full of happiness, for Conrad's handsome person and graceful bearing had won his love at once. The great halls of the palace were thronged with nobles, who welcomed Conrad bravely; and so bright and happy did all things seem that he felt his fears and sorrows passing away, and giving place to a comforting contentment.

But in a remote apartment of the palace a scene of a different nature was transpiring. By a window stood the Duke's only child, the Lady Constance. Her eyes were red and swollen, and full of tears. She was alone. Presently she fell to weeping anew, and said aloud—

"The villain Detzin is gone—has fled the dukedom! I could not believe it at first, but, alas! it is too true. And I loved him so. I dared to love him though I knew the Duke my father would never let me wed him. I loved him—but now I hate him! With all my soul I hate him! Oh, what is to become of me? I am lost, lost, lost! I shall go mad!

## CHAPTER III.

#### THE PLOT THICKENS.

A FEW months drifted by. All men published the praises of the young Conrad's government, and extolled the wisdom of his judgments, the mercifulness of his sentences, and the modesty with which he bore himself in his great office. The old Duke soon gave everything into his hands, and sat apart and listened with proud satisfaction while his heir delivered the decrees of the crown from the seat of the premier. It seemed plain that one so loved and praised and honoured of all men as Conrad was could not be otherwise than happy. But, strangely enough, he was not. For he saw with dismay that the Princess Constance had begun to love him.

The love of the rest of the world was happy fortune for

him, but this was freighted with danger! And he saw, moreover, that the delighted Duke had discovered his daughter's passion likewise, and was already dreaming of a marriage. Every day somewhat of the deep sadness that had been in the princess's face faded away; every day hope and animation beamed brighter from her eye; and by-and-by even vagrant smiles visited the face that had been so troubled.

Conrad was appalled. He bitterly cursed himself for having yielded to the instinct that had made him seek the companionship of one of his own sex when he was new and a stranger in the palace—when he was sorrowful and yearned for a sympathy such as only women can give or feel. He now began to avoid his cousin. But this only made matters worse, for, naturally enough, the more he avoided her the more she cast herself in his way. He marvelled at this at first, and next it startled him. The girl haunted him; she hunted him; she happened upon him at all times and in all places, in the night as well as in the day. She seemed singularly anxious. There was surely a mystery somewhere.

This could not go on for ever. All the world was talking about it. The Duke was beginning to look perplexed. Poor Conrad was becoming a very ghost through dread and dire distress. One day as he was emerging from a private anteroom attached to the picture gallery Constance confronted him, and, seizing both his hands in hers, exclaimed—

"Oh, why do you avoid me? What have I done—what have I said, to lose your kind opinion of me—for surely I had it once? Conrad, do not despise me, but

pity a tortured heart? I cannot, cannot, hold the words unspoken longer, lest they kill me—I LOVE YOU, CONRAD! There, despise me if you must, but they would be uttered!"

Conrad was speechless. Constance hesitated a moment, and then, misinterpreting his silence, a wild gladness flamed in her eyes, and she flung her arms about his neck and said—

"You relent! you relent! You can love me—you will love me! Oh, say you will, my own, my worshipped Conrad!"

Conrad groaned aloud. A sickly pallor overspread his countenance, and he trembled like an aspen. Presently, in desperation, he thrust the poor girl from him, and cried—

"You know not what you ask! It is for ever and ever impossible!" And then he fled like a criminal, and left the princess stupefied with amazement. A minute afterward she was crying and sobbing there, and Conrad was crying and sobbing in his chamber. Both were in despair. Both saw ruin staring them in the face.

By-and-by Constance rose slowly to her feet and moved away, saying—

"To think that he was despising my love at the very moment that I thought it was melting his cruel heart! I hate him! He spurned me—did this man—he spurned me from him like a dog!"

### CHAPTER IV.

#### THE AWFUL REVELATION.

TIME passed on. A settled sadness rested once more upon the countenance of the good Duke's daughter. She and Conrad were seen together no more now. The Duke grieved at this. But as the weeks wore away Conrad's colour came back to his cheeks, and his old-time vivacity to his eye, and he administered the government with a clear and steadily ripening wisdom.

Presently a strange whisper began to be heard about the palace. It grew louder; it spread farther. The gossips of the city got hold of it. It swept the dukedom. And this is what the whisper said—

"The Lady Constance hath given birth to a child!"

When the lord of Klugenstein heard it he swung his plumed helmet thrice around his head and shouted—

"Long live Duke Conrad!—for lo, his crown is sure from this day forward! Detzin has done his errand well, and the good scoundrel shall be rewarded!"

And he spread the tidings far and wide, and for eightand-forty hours no soul in all the barony but did dance and sing, carouse and illuminate, to celebrate the great event, and all at proud and happy old Klugenstein's expense.

### CHAPTER V.

#### THE FRIGHTFUL CATASTROPHE.

THE trial was at hand. All the great lords and barons of Brandenburgh were assembled in the Hall of Justice in the ducal palace. No space was left unoccupied where there was room for a spectator to stand or sit. Conrad, clad in purple and ermine, sat in the premier's chair, and on either side sat the great judges of the realm. The old Duke had sternly commanded that the trial of his daughter should proceed without favour, and then had taken to his bed broken hearted. His days were numbered. Poor Conrad had begged, as for his very life, that he might be spared the misery of sitting in judgment upon his cousin's crime, but it did not avail.

The saddest heart in all that great assemblage was in Conrad's breast.

The gladdest was in his father's, for, unknown to his daughter "Conrad," the old Baron Klugenstein was come, and was among the crowd of nobles, triumphant in the swelling fortunes of his house.

After the heralds had made due proclamation and the other preliminaries had followed, the venerable Lord Chief Justice said—"Prisoner, stand forth!"

The unhappy princess rose, and stood unveiled before the vast multitude. The Lord Chief Justice continued—

"Most noble lady, before the great judges of this realm it hath been charged and proven that out of holy wedlock your Grace hath given birth unto a child, and

by our ancient law the penalty is death excepting in one sole contingency, whereof his Grace the acting Duke, our good Lord Conrad, will advertise you in his solemn sentence now; wherefore give heed."

Conrad stretched forth the reluctant sceptre, and in the self-same moment the womanly heart beneath his robe yearned pityingly toward the doomed prisoner, and the tears came into his eyes. He opened his lips to speak, but the Lord Chief Justice said quickly—

"Not there, your Grace, not there! It is not lawful to pronounce judgment upon any of the ducal line SAVE FROM THE DUCAL THRONE!"

A shudder went to the heart of poor Conrad, and a tremor shook the iron frame of his old father likewise. Conrad had not been crowned—dared he profane the throne? He hesitated and turned pale with fear. But it must be done. Wondering eyes were already upon him. They would be suspicious eyes if he hesitated longer. He ascended the throne. Presently he stretched forth the sceptre again, and said—

"Prisoner, in the name of our sovereign lord Ulrich, Duke of Brandenburgh, I proceed to the solemn duty that hath devolved upon me. Give heed to my words. By the ancient law of the land, except you produce the partner of your guilt and deliver him up to the executioner you must surely die. Embrace this opportunity—save yourself while yet you may. Name the father of your child!"

A solemn hush fell upon the great court—a silence so profound that men could hear their own hearts beat. Then the princess slowly turned, with eyes gleaming

with hate, and pointing her finger straight at Conrad, said-

"Thou art the man!"

An appalling conviction of his helpless, hopeless peril struck a chill to Conrad's heart like the chill of death itself. What power on earth could save him! To disprove the charge he must reveal that he was a woman, and for an uncrowned woman to sit in the ducal chair was death! At one and the same moment he and his grim old father swooned and fell to the ground.

The remainder of this thrilling and eventful story will NOT be found in this or any other publication, either now or at any future time.

The truth is, I have got my hero (or heroine) into such a particularly close place that I do not see how I am ever going to get him (or her) out of it again, and therefore I will wash my hands of the whole business, and leave that person to get out the best way that offers—or else stay there. I thought it was going to be easy enough to straighten out that little difficulty, but it looks different now.

## MISPLACED CONFIDENCE.

"Just about the close of that long, hard winter," said the Sunday-school superintendent, "as I was wending toward my duties one brilliant Sabbath morning, I glanced down toward the levee, and there lay the City of Hartford steamer! No mistake about it: there she was, puffing and panting after her long pilgrimage through the ice. A glad sight? Well, I should say so! And then came a pang right away because I should have to instruct empty benches, sure; the youngsters would all be off welcoming the first steamboat of the season. You can imagine how surprised I was when I opened the door and saw half the benches full! My gratitude was free, large, and sincere. I resolved that they should not find me unappreciative.

"I said, 'Boys, you cannot think how proud it makes me to see you here, nor what renewed assurance it gives me of your affection. I confess that I said to myself, as I came along and saw that the City of Hartford was in——'

<sup>&</sup>quot;'No! but is she though?'

<sup>&</sup>quot;And, as quick as any flash of lightning, I stood in the presence of empty benches! I had brought them the news myself."

## THE WIDOW'S PROTEST.

ONE of the saddest things that ever came under my notice (said the banker's clerk) was there in Corning, during the war. Dan Murphy enlisted as a private, and fought very bravely. The boys all liked him, and when a wound by-and-by weakened him down till carrying a musket was too heavy work for him, they clubbed together and fixed him up as a sutler. He made money then, and sent it always to his wife to bank for him. She was a washer and ironer, and knew enough by hard experience to keep money when she got it. She didn't waste a penny. On the contrary, she began to get miserly as her bank account grew. She grieved to part with a cent, poor creature, for twice in her hard-working life she had known what it was to be hungry, cold, friendless, sick, and without a dollar in the world, and she had a haunting dread of suffering so again. Well, at last Dan died; and the boys, in testimony of their esteem and respect for him, telegraphed to Mrs. Murphy to know if she would like to have him embalmed and sent home; when you know the usual custom was to dump a poor devil like him into a shallow hole, and then inform his friends what had become of him. Mrs. Murphy jumped to the conclusion that it would only cost two or three dollars to embalm her dead husband, and so she telegraphed "Yes." It was at the "wake" that the bill for embalming arrived and was presented to the widow.

She uttered a wild sad wail that pierced every heart, and said, "Sivinty-foive dollars for stooffin' Dan, blister their sowls! Did thim divils suppose I was goin' to stairt a Museim, that I'd be dalin' in such expinsive curiassities!"

The banker's clerk said there was not a dry eye in the house.

## POLITICAL ECONOMY.

POLITICAL Economy is the basis of all good government. The wisest men of all ages have brought to bear upon this subject the——

[Here I was interrupted and informed that a stranger wished to see me down at the door. I went and confronted him, and asked to know his business, struggling all the time to keep a tight rein on my seething political economy ideas, and not let them break away from me or get tangled in their harness. And privately I wished the stranger was in the bottom of the canal with a cargo of wheat on top of him. I was all in a fever, but he was cool. He said he was sorry to disturb me, but as he was passing he noticed that I needed some lightning-rods. I said, "Yes, yes-go on-what about it?" He said there was nothing about it, in particular-nothing except that he would like to put them up for me. I am new to housekeeping; have been used to hotels and boarding-houses all my life. Like anybody else of similar experience, I try to appear (to strangers) to be an old housekeeper; consequently I said in an off-hand way that I had been intending for some time to have six or eight lightningrods put up, but--- The stranger started, and looked inquiringly at me, but I was serene. I thought that if I chanced to make any mistakes he would not catch me by my countenance. He said he would rather have my custom than any man's in town. "All right," and started off to wrestle with my great subject again, when he called me back and said it would be necessary to know exactly how many "points" I wanted put up, what parts of the house I wanted them on, and what quality of rod I preferred. It was close quarters for a man not used to the exigencies of housekeeping, but I went through creditably, and he probably never suspected that I was a novice, I told him to put up eight "points," and put them all on the roof, and use the best quality of rod. He said he could furnish the "plain" article at 20 cents a foot; "coppered," 25 cents; "zinc-plated, spiral-twist," at 30 cents, that would stop a streak of lightning any time, no matter where it was bound, and "render its errand harmless and its further progress apocryphal." I said apocryphal was no slouch of a word, emanating from the source it did, but, philology aside, I liked the spiraltwist and would take that brand. Then he said he could make two hundred and fifty feet answer; but to do it right, and make the best job in town of it, and attract the admiration of the just and the unjust alike, and compel all parties to say they never saw a more symmetrical and hypothetical display of lightning-rods since they were born, he supposed he really couldn't get along without four hundred, though he was not vindictive, and trusted he was willing to try. I said, go ahead and use four hundred, and make any kind of a job he pleased out of it, but let me get back to my work. I got rid of him at last; and now, after half-an-hour spent in getting my train of political economy thoughts coupled together again, I am ready to go on once more.]

richest treasures of their genius, their experience of life, and their learning. The great lights of commercial juris-prudence, international confraternity, and biological deviation, of all ages, all civilisations, and all nationalities, from Zoroaster down to Horace Greeley, have——

[Here I was interrupted again, and required to go down and confer further with that lightning-rod man. I hurried off, boiling and surging with prodigious thoughts wombed in words of such majesty that each one of them was in itself a straggling procession of syllables that might be fifteen minutes passing a given point, and once more I confronted him—he so calm and sweet, I so hot and frenzied.

He was standing in the contemplative attitude of the Colossus of

Rhodes, with one foot on my infant tuberose, and the other among my pansies, his hands on his hips, his hat-brim tilted forward, one eye shut and the other gazing critically and admiringly in the direction of my principal chimney. He said now there was a state of things to make a man glad to be alive; and added, "I leave it to you if you ever saw anything more deliriously picturesque than eight lightning-rods on one chimney?" I said I had no present recollection of anything that transcended it. He said that in his opinion nothing on this earth but Niagara Falls was superior to it in the way of natural scenery. All that was needed now, he verily believed, to make my house a perfect balm to the eye, was to kind of touch up the other chimneys a little, and thus "add to the generous coup d'ail a soothing uniformity of achievement which would allay the excitement naturally consequent upon the first coup d'état." I asked him if he learned to talk out of a book, and if I could borrow it anywhere? He smiled pleasantly, and said that his manner of speaking was not taught in books, and that nothing but familiarity with lightning could enable a man to handle his conversational style with impunity. He then figured up an estimate, and said that about eight more rods scattered about my roof would about fix me right, and he guessed five hundred feet of stuff would do it; and added that the first eight had got a little the start of him, so to speak, and used up a mere trifle of material more than he had calculated on-a hundred feet or along there. I said I was in a dreadful hurry, and I wished we could get this business permanently mapped out, so that I could go on with my work. He said, "I could have put up those eight rods, and marched off about my business—some men would have done it. But no: I said to myself, this man is a stranger to me, and I will die before I'll wrong him; there ain't lightning-rods enough on that house, and for one I'll never stir out of my tracks till I've done as I would be done by, and told him so. Stranger, my duty is accomplished; if the recalcitrant and dephlogistic messenger of heaven strikes your-" "There, now, there," I said, "put on the other eight-add five hundred feet of spiral twist-do anything and everything you want to do; but calm your sufferings, and try to keep your feelings where you can reach them with the dictionary. Meanwhile, if we understand ea R 2

other now, I will go to work again." I think I have been sitting here a full hour, this time, trying to get back to where I was when my train of thought was broken up by the last interruption; but I believe I have accomplished it at last, and may venture to proceed again.]

wrestled with this great subject, and the greatest among them have found it a worthy adversary, and one that always comes up fresh and smiling after every throw. The mighty Confucius said that he would rather be a profound political economist than chief of police. Cicero frequently said that political economy was the grandest consummation that the human mind was capable of consuming; and even our own Greeley has said vaguely but forcibly that—

[Here the lightning-rod man sent up another call for me. I went down in a state of mind bordering on impatience. He said he would rather have died than interrupt me, but when he was employed to do a job, and that job was expected to be done in a clean workmanlike manner, and when it was finished and fatigue urged him to seek the rest and recreation he stood so much in need of, and he was about to do it, but looked up and saw at a glance that all the calculations had been a little out, and if a thunderstorm were to come up and that house which he felt a personal interest in stood there with nothing on earth to protect it but sixteen lightningrods— "Let us have peace!" I shrieked. "Put up a hundred and fifty! Put some on the kitchen! Put a dozen on the barn! Put a couple on the cow!—put one on the cook!—scatter them all over the persecuted place till it looks like a zinc-plated, spiraltwisted, silver-mounted cane-brake! Move! Use up all the material you can get your hands on, and when you run out of lightning-rods put up ram-rods, cam-rods, stair-rods, piston-rodsanything that will pander to your dismal appetite for artificial scenery, and bring respite to my raging brain and healing to my

lacerated soul!" Wholly unmoved—further than to smile sweetly—this iron being simply turned back his wristbands daintily, and said "He would now proceed to hump himself." Well, all that was nearly three hours ago. It is questionable whether I am calm enough yet to write on the noble theme of political economy, but I cannot resist the desire to try, for it is the one subject that is nearest to my heart and dearest to my brain of all this world's philosophy.]

"Political economy is heaven's best boon to man." When the loose but gifted Byron lay in his Venetian exile he observed that, if it could be granted him to go back and live his misspent life over again, he would give his lucid and unintoxicated intervals to the composition, not of frivolous rhymes, but of essays upon political economy. Washington loved this exquisite science; such names as Baker, Beckwith, Judson, Smith, are imperishably linked with it; and even imperial Homer, in the ninth book of the Iliad, has said:

"Fiat justitia, ruat cœlum,
Post mortem unum, ante bellum,
Hic jacet hoc, ex-parte res,
Politicum e-conomico est."

The grandeur of these conceptions of the old poet, together with the felicity of the wording which clothes them, and the sublimity of the imagery whereby they are illustrated, have singled out that stanza, and made it more celebrated than any that ever—

["Now, not a word out of you—not a single word. Just state your bill and relapse into impenetrable silence for ever and ever on these premises. Nine hundred dollars? Is that all? This cheque for the amount will be honoured at any respectable bank in America. What is that multitude of people gathered in the street for? How?

—'looking at the lightning-rods!' Bless my life, did they never see any lightning-rods before? Never saw 'such a stack of them on one establishment,' did I understand you to say? I will step down and critically observe this popular ebullition of ignorance."]

THREE DAYS LATER.—We are all about worn out. For four-and-twenty hours our bristling premises were the talk and wonder of the town. The theatres languished, for their happiest scenic inventions were tame and commonplace compared with my lightning-rods. Our street was blocked night and day with spectators. and among them were many who came from the country to see. It was a blessed relief, on the second day, when a thunder-storm came up and the lightning began to "go for " my house, as the historian Josephus quaintly phrases it. It cleared the galleries, so to speak. In five minutes there was not a spectator within half a mile of my place; but all the high houses about that distance away were full, windows, roof, and all. And well they might be, for all the falling stars and Fourth of July fireworks of a generation, put together and rained down simultaneously out of heaven in one brilliant shower upon one helpless roof, would not have any advantage of the pyrotechnic display that was making my house so magnificently conspicuous in the general gloom of the storm. count, the lightning struck at my establishment seven hundred and sixty-four times in forty minutes, but tripped on one of those faithful rods every time, and slid down the spiral twist and shot into the earth before it probably had time to be surprised at the way the thing was done. And through all that bombardment only one patch of slates was ripped up, and that was because, for a single

instant, the rods in the vicinity were transporting all the lightning they could possibly accommodate. thing was ever seen like it since the world began. one whole day and night not a member of my family put his head out of the window but he got the hair snatched off it as smooth as a billiard-ball; and, if the reader will believe me, not one of us ever dreamt of stirring abroad. But at last the awful siege came to an end-because there was absolutely no more electricity left in the clouds above us within grappling distance of my insatiable rods. Then I sallied forth, and gathered daring workmen together, and not a bite or a nap did we take till the premises were utterly stripped of all their terrific armament except just three rods on the house, one on the kitchen, and one on the barn-and behold these remain there even unto this day. And then, and not till then, the people ventured to use our street again. remark here, in passing, that during that fearful time I did not continue my essay upon political economy. I am not even yet settled enough in nerve and brain to resume it.

To Whom it May Concern.—Parties having need of three thousand two hundred and eleven feet of best quality zinc-plated spiral-twist lightning-rod stuff, and sixteen-hundred and thirty-one silver-tipped points, all in tolerable repair (and, although much worn by use, still equal to any ordinary emergency), can hear of a bargain by addressing the publisher.

# THE KILLING OF JULIUS CÆSAR "LOCALISED."

Being the only true and reliable account ever published; taken from the Roman "Daily Evening Fasces," of the date of that tremendous occurrence.

Nothing in the world affords a newspaper reporter so much satisfaction as gathering up the details of a bloody and mysterious murder, and writing them up with aggravating circumstantiality. He takes a living delight in this labour of love—for such it is to him—especially if he knows that all the other papers have gone to press, and his will be the only one that will contain the dreadful intelligence. A feeling of regret has often come over me that I was not reporting in Rome when Cæsar was killed-reporting on an evening paper, and the only one in the city, and getting at least twelve hours ahead of the morning paper boys with this most magnificent "item" that ever fell to the lot of the craft. Other events have happened as startling as this, but none that possessed so peculiarly all the characteristics of the favourite "item" of the present day, magnified into grandeur and sublimity by the high rank, fame, and social and political standing of the actors in it. In imagination I have seen myself skirmishing around old Rome, button-holing soldiers, senators, and citizens by turns, and transferring "all the particulars" from them to my note-book.

Ah! if I had lived in those days, I would have written up that item gloatingly, and spiced it with a little moralizing here and plenty of blood there; and some dark, shuddering mystery; and praise and pity for some, and misrepresentation and abuse for others (who did not patronize the paper), and gory gashes, and notes of warning as to the tendency of the times, and extravagant descriptions of the excitement in the Senate-house and the street, and all that sort of thing.

However, as I was not permitted to report Cæsar's assassination the regular way, it has at least afforded me rare satisfaction to translate the following able account of it from the original Latin of the *Roman Daily Evening Fasces* of that date—second edition:—

"Our usually quiet city of Rome was thrown into a state of wild excitement yesterday by the occurrence of one of those bloody affrays which sicken the heart, and fill the soul with fear, while they inspire all thinking men with forebodings for the future of a city where human life is held so cheaply, and the gravest laws are so openly set at defiance. As the result of that affray, it is our painful duty, as public journalists, to record the death of one of our most esteemed citizens—a man whose name is known wherever this paper circulates, and whose fame it has been our pleasure and our privilege to extend, and also to protect from the tongue of slander and falsehood to the best of our poor ability. We refer to Mr. J. Cæsar, the Emperor-elect.

"The facts of the case, as nearly as our reporter could determine them from the conflicting statements of eyewitnesses, were about as follows:-The affair was an election row, of course. Nine-tenths of the ghastly butcheries that disgrace the city now-a days grow out of the bickerings, and jealousies, and animosities engendered by these accursed elections. Rome would be the gainer by it if her very constables were elected to serve a century; for in our experience we have never even been able to choose a dog-pelter without celebrating the event with a dozen knock-downs, and a general cramming of the station-house with drunken vagabonds over night. It is said that when the immense majority for Cæsar at the polls in the market was declared the other day, and the crown was offered to that gentleman, even his amazing unselfishness in refusing it three times was not sufficient to save him from the whispered insults of such men as Casca, of the Tenth Ward, and other hirelings of the disappointed candidate, hailing mostly from the Eleventh and Thirteenth and other outside districts, who were overheard speaking ironically and contemptuously of Mr. Cæsar's conduct upon that occasion.

"We are further informed that there are many among us who think they are justified in believing that the assassination of Julius Cæsar was a put-up thing—a cut-and-dried arrangement, hatched by Marcus Brutus and a lot of his hired roughs, and carried out only too faithfully according to the programme. Whether there be good grounds for this suspicion or not, we leave to the people to judge for themselves, only asking that they will read the following account of the sad occurrence

carefully and dispassionately before they render that judgment.

"The Senate was already in session, and Cæsar was coming down the street towards the capitol, conversing with some personal friends, and followed, as usual, by a large number of citizens. Just as he was passing in front of Demosthenes and Thucydides's drug-store, he was observing casually to a gentleman, who, our informant thinks, is a fortune-teller, that the Ides of March were come. The reply was, 'Yes, they are come but not gone At this moment Artemidorus stepped up and passed the time of day, and asked Cæsar to read a schedule or a tract, or something of the kind, which he had brought for his perusal. Mr. Decius Brutus also said something about an 'humble suit' which he wanted read. Artemidorus begged that attention might be paid to his first, because it was of personal consequence to Cæsar. The latter replied that what concerned himself should be read last, or words to that effect. Artemidorus begged and beseeched him to read the paper instantly.\* However, Cæsar shook him off, and refused to read any petition in the street. He then entered the capitol, and. the crowd followed him.

"About this time the following conversation was overheard, and we consider that, taken in connection with the events which succeeded it, it bears an appalling significance. Mr. Papilius Lena remarked to George W.

<sup>\*</sup> Mark that: it is hinted by William Shakspeare, who saw the beginning and the end of the unfortunate affray, that this "schedule" was simply a note discovering to Cæsar that a plot was brewing to take his life.

Cassius (commonly known as the 'Nobby Boy of the Third Ward,') a bruiser in the pay of the Opposition, that he hoped his enterprise to-day might thrive; and when Cassius asked, 'What enterprise?' he only closed his left eye temporarily, and said with simulated indifference, 'Fare you well,' and sauntered towards Cæsar. Marcus Brutus, who is suspected of being the ringleader of the band that killed Cæsar, asked what it was that Lena had said. Cassius told him, and added in a low tone, 'I fear our purpose is discovered.'

"Brutus told his wretched accomplice to keep an eye on Lena, and a moment after Cassius urged that lean and hungry vagrant, Casca, whose reputation here is none of the best, to be sudden, for he feared prevention. He then turned to Brutus, apparently much excited, and asked what should be done, and swore that either he or Cæsar should never turn back—he would kill himself first. At this time Cæsar was talking to some of the backcountry members about the approaching fall elections, and paying little attention to what was going on around him. Billy Trebonius got into conversation with the people's friend and Cæsar's-Mark Antony-and under some pretence or other got him away, and Brutus, Decius, Casca, Cinna, Metellus Cimber, and others of the gang of infamous desperados that infest Rome at present, closed around the doomed Cæsar. Then Metellus Cimber knelt down and begged that his brother might be recalled from banishment, but Cæsar rebuked him for his fawning, sneaking conduct, and refused to grant his petition. Immediately, at Cimber's request, first Brutus and then Cassius begged for the return of the banished Publius; but Cæsar still refused. He said he could not be moved; that he was as fixed as the North Star, and proceeded to speak in the most complimentary terms of the firmness of that star, and its steady character. Then he said he was like it, and he believed he was the only man in the country that was; therefore, since he was 'constant' that Cimber should be banished, he was also 'constant' that he should stay banished, and he'd be d—d if he didn't keep him so!

"Instantly seizing upon this shallow pretext for a fight, Casca sprung at Cæsar and struck him with a dirk, Cæsar grabbing him by the arm with his right hand, and launching a blow straight from the shoulder with his left, that sent the reptile bleeding to the earth. then backed up against Pompey's statue, and squared himself to receive his assailants. Cassius and Cimber and Cinna rushed upon him with their daggers drawn, and the former succeeded in inflicting a wound upon his body; but before he could strike again, and before either of the others could strike at all, Cæsar stretched the three miscreants at his feet with as many blows of his powerful fist. By this time the Senate was in an indescribable uproar; the throng of citizens in the lobbies had blockaded the doors in their frantic efforts to escape from the building, the sergeant-at-arms and his assistants were struggling with the assassins, venerable senators had cast aside their encumbering robes, and were leaping over benches and flying down the aisles in wild confusion towards the shelter of the committee-rooms, and a thousand voices were shouting 'Po-lice! Po-lice!' in discordant tones that rose above the frightful din like

shricking winds above the roaring of a tempest. And amid it all, great Cæsar stood with his back against the statue, like a lion at bay, and fought his assailants weaponless and hand to hand, with the defiant bearing and the unwavering courage which he had shown before on many a bloody field. Billy Trebonius and Caius Legarius struck him with their daggers and fell, as their brotherconspirators before them had fallen. But at last, when Cæsar saw his old friend Brutus step forward, armed with a murderous knife, it is said he seemed utterly overpowered with grief and amazement, and dropping his invincible left arm by his side, he hid his face in the folds of his mantle and received the treacherous blow without an effort to stay the hand that gave it. He only said, 'Et tu, Brute?' and fell lifeless on the marble pavement.

"We learn that the coat deceased had on when he was killed was the same he wore in his tent on the afternoon of the day he overcame the Nervii, and that when it was removed from the corpse it was found to be cut and gashed in no less than seven different places. There was nothing in the pockets. It will be exhibited at the coroner's inquest, and will be damning proof of the fact of the killing. These latter facts may be relied on, as we get them from Mark Antony, whose position enables him to learn every item of news connected with the one subject of absorbing interest of to-day.

"LATER.—While the coroner was summoning a jury,
Mark Antony and other friends of the late Cæsar got
hold of the body, and lugged it off to the Forum, and
at last accounts Antony and Brutus were making speeches

over it and raising such a row among the people that, as we go to press, the chief of police is satisfied there is going to be a riot, and is taking measures accordingly."

# AN ITEM WHICH THE EDITOR HIMSELF COULD NOT UNDERSTAND.

Our esteemed friend, Mr. John William Skae, of Virginia City, walked into the office where we are sub-editor at a late hour last night, with an expression of profound and heartfelt suffering upon his countenance, and sighing heavily, laid the following item reverently upon the desk, and walked slowly out again. He paused a moment at the door, and seemed struggling to command his feelings sufficiently to enable him to speak, and then nodding his head towards his manuscript, ejaculated in a broken voice, "Friend of mine-oh! how sad!" and burst into tears. We were so moved at his distress that we did not think to call him back and endeavour to comfort him until he was gone, and it was too late. The paper had already gone to press, but knowing that our friend would consider the publication of this item important, and cherishing the hope that to print it would afford a melancholy satisfaction to his sorrowing heart, we stopped the press at once and inserted it in our columns:

DISTRESSING ACCIDENT.—Last evening, about six o'clock, as Mr. William Schuyler, an old and respectable citizen of South Park, was leaving his residence to go down town, as has been his usual

custom for many years, with the exception only of a short interval in the spring of 1850, during which he was confined to his bed by injuries received in attempting to stop a runaway horse by thoughtlessly placing himself directly in his wake and throwing up his hands and shouting, which, if he had done so even a single moment sooner, must inevitably have frightened the animal still more instead of checking its speed, although disastrous enough to himself as it was, and rendered more melancholy and distressing by reason of the presence of his wife's mother, who was there and saw the sad occurrence, notwithstanding it is at least likely, though not necessarily so, that she should be reconnoitering in another direction when incidents occur, not being vivacious and on the lookout, as a general thing, but even the reverse, as her own mother is said to have stated, who is no more, but died in the full hope of a glorious resurrection, upwards of three years ago, aged 86, being a Christian woman and without guile, as it were, or property, in consequence of the fire of 1849, which destroyed every thing she had in the world. But such is life. Let us all take warning by this solemn occurrence, and let us endeavour so to conduct ourselves that when we come to die we can do it. Let us place our hands upon our hearts, and say with earnestness and sincerity that from this day forth we will beware of the intoxicating bowl.—First Edition of the Californian.

The chief editor has been in here raising the mischief, and tearing his hair, and kicking the furniture about, and abusing me like a pickpocket. He says that every time he leaves me in charge of the paper for half-anhour, I get imposed upon by the first infant or the first idiot that comes along. And he says that that distressing item of Johnny Skae's is nothing but a lot of distressing bosh, and has no point to it, and no sense and no information in it, and that there was no earthly necessity for stopping the press to publish it. He says that every

man he meets has insinuated that somebody about THE CALIFORNIAN Office has gone crazy.

Now all this comes of being good-hearted. If I had been as unaccommodating and unsympathetic as some people, I would have told Johnny Skae that I wouldn't receive his communication at such a late hour, and to go to grass with it; but no, his snuffling distress touched my heart, and I jumped at the chance of doing something to modify his misery. I never read his item to see whether there was anything wrong about it, but hastily wrote the few lines which preceded it, and sent it to the printers. And what has my kindness done for me? It has done nothing but bring down upon me a storm of abuse and ornamental blasphemy.

Now I will just read that item myself, and see if there is any foundation for all this fuss. And if there is, the author of it shall hear from me.

I have read it, and I am bound to admit that it seems a little mixed at a first glance. However, I will peruse it once more.

I have read it again, and it does really seem a good deal more mixed than ever.

I have read it over five times, but if I can get at the meaning of it, I wish I may get my just deserts. It won't bear analysis. There are things about it which I cannot understand at all. It don't say what ever became of William Schuyler. It just says enough about him to get one interested in his career, and then drops him.

Who is William Schuyler, anyhow, and what part of South Park did he live in, and if he started down town at six o'clock, did he ever get there, and if he did, did anything happen to him? Is he the individual that met with the distressing accident"? Considering the elaborate circumstantiality of detail observable in the item, it seems to me that it ought to contain more information than it On the contrary, it is obscure—and not only does. obscure, but utterly incomprehensible. Was the breaking of Mr. Schuyler's leg, fifteen years ago, the "distressing accident" that plunged Mr. Skae into unspeakable grief, and caused him to come up here at dead of night and stop our press to acquaint the world with the circumstance? Or did the "distressing accident" consist in the destruction of Schuyler's mother-in-law's property in early times? Or did it consist in the death of that person herself three years ago? (albeit it does not appear that she died by accident.) In a word, what did that "distressing accident" consist in? What did that ass of a Schuyler stand in the wake of a runaway horse for, with his shouting and gesticulation, if he wanted to stop him? And how the mischief could he get run over by a horse that had already passed beyond him? And what are we to take "warning" by? and how is this extraordinary chapter of incomprehensibilities going to be a "lesson" to us? And above all, what has the "intoxicating bowl" got to do with it, anyhow? It is not stated that Schuyler drank, or that his wife drank, or that his mother-in-law drank, or that the horse drankwherefore, then, the reference to the intoxicating bowl? It does seem to me that, if Mr. Skae had left the intoxi-

cating bowl alone himself, he never would have got into so much trouble about this imaginary distressing acci-I have read his absurd item over and over again, with all its insinuating plausibility, until my head swims; but I can make neither head nor tail of it. There certainly seems to have been an accident of some kind or other, but it is impossible to determine what the nature of it was, or who was the sufferer by it. I do not like to do it, but I feel compelled to request that the next time anything happens to one of Mr. Skae's friends, he will append such explanatory notes to his account of it as will enable me to find out what sort of an accident it was and whom it happened to. I had rather all his friends should die than that I should be driven to the verge of lunacy again in trying to cipher out the meaning of another such production as the above.

# BACK FROM "YURRUP."

Have you ever seen a family of geese just back from Europe—or Yurrup, as they pronounce it? They never talk to you, of course, being strangers, but they talk to each other and at you till you are pretty nearly distracted with their clatter; till you are sick of their ocean experiences; their mispronounced foreign names; their dukes and emperors; their trivial adventures; their pointless reminiscences; till you are sick of their imbecile faces and their relentless clack, and wish it had pleased Providence to leave the clapper out of their empty skulls.

I travelled with such a family one eternal day, from New York to Boston, last week. They had spent just a year in "Yurrup," and were returning home to Boston. Papa said little, and looked bored—he had simply been down to New York to receive and cart home his cargo of travelled imbecility. Sister Angeline, aged 23, sister Augusta, aged 25, and brother Charles, aged 33, did the conversational drivel, and mamma purred and admired, and threw in some help when occasion offered, in the way of remembering some French barber's—I should say some French Count's—name, when they pretended to have forgotten it. They occupied the choice seats in the parlour of the drawing-room car, and for twelve hours I

sat opposite to them—was their vis-a-vis, they would have said, in their charming French way.

Augusta.—" Plague that nahsty (nasty) steamer! I've the headache yet, she rolled so the fifth day out."

Angeline.—"And well you may. I never saw such a nahsty old tub. I never want to go in the Ville de Paris again. Why didn't we go over to London and come in the Scotia?"

Augusta.—"Because we were fools!"

[I endorsed that sentiment.]

Angeline.—"Gustie, what made Count Nixkumarouse drive off looking so blue, that last Thursday in Pairy? (Paris, she meant.) Ah, own up, now!" (tapping her arm so roguishly with her ivory fan.)

Augusta.—" Now, Angie, how you talk! I told the nahsty creature I would not receive his attentions any longer. And the old duke his father kept boring me about him and his two million francs a year till I sent him off with a flea in his ear."

Chorus.—" Ke-he-he! Ha-ha-ha!"

Charles.—[Pulling a small silken cloak to pieces.] "Angie, where'd you get this cheap thing?"

Angeline.—"You Cholly, let that alone! Cheap! Well, how could I help it? There we were, tied up in Switzerland—just down from Mon Blong (Mont Blanc, doubtless)—couldn't buy anything in those nahsty shops so far away from Pairy. I had to put up with that slimpsy forty-dollar rag—but bless you, I couldn't go naked!"

Chorus.—" Ke-he-he!"

Augusta.- "Guess who I was thinking of? Those

ignorant persons we saw first in Rome and afterwards in Venice—those——."

Angeline.—"Oh, ha-ha-ha! He-e-he! It was so funny! Papa, one of them called the Santa della Spiggiola the Santa della Spizziola! Ha-ha-ha! And she thought it was Canova that did Michael Angelo's Moses! Only think of it!—Canova a sculptor and the Moses a picture! I thought I should die! I guess I let them see by the way I laughed, that they'd made fools of themselves, because they blushed and sneaked off."

[Papa laughed faintly, but not with the easy grace of a man who was certain he knew what he was laughing about.]

Augusta.—"Why Cholly! Where did you get those nahsty Beaumarchais gloves? Well, I wouldn't, if I were you!"

Mamma.—[With uplifted hands.] "Beaumarchais, my son!"

Angeline.—"Beaumarchais! Why how can you! Nobody in Pairy wears those nahsty things but the commonest people."

Charles.—"They are a rum lot, but then Tom Blennerhasset gave 'em to me—he wanted to do something or other to curry favour, I s'pose."

Angeline.—"Tom Blennerhasset!"

Augusta.-"Tom Blennerhasset!"

Mamma.—" Tom Blennerhasset! And have you been associating with him?"

Papa.—[Suddenly interested.] "Heavens, what has the son of an honoured and honourable old friend been doing?"

Chorus.—"Doing! Why, his father has endorsed himself bankrupt for friends—that's what's the matter!"

Angeline.—"Oh, mon Dieu, j'ai faim! Avez vous quelque chose de bon, en votre poche, mon cher frere? Excuse me for speaking French, for, to tell the truth, I haven't spoken English for so long that it comes dreadful awkward. Wish we were back in Yurrup—c'est votre desire aussi, n'est-ce pas, mes cheres?"

And from that moment they lapsed into barbarous French and kept it up for an hour—hesitating, gasping for words, stumbling head over heels through adverbs and participles, floundering among adjectives, working miracles of villainous pronunciation—and neither one of them by any chance ever understanding what another was driving at.

By that time some new comers had entered the car, and so they lapsed into English again and fell to holding everything American up to scorn and contumely in order that they might thus let those new-comers know they were just home from "Yurrup." To use their pet and best beloved phrase, they were a "nahsty" family of American snobs, and there ought to be a law against allowing such to go to Europe and misrepresent the nation. It will take these insects five years, without doubt, to get done turning up their noses at everything American, and making damaging comparisons between their own country and "Yurrup." Let us pity their waiting friends in Boston in their affliction.

## MORE DISTINCTION.

I HAVE become an honorary member of the Western New York Poultry Society, and my ambition is satisfied.

Seriously, from early youth I have taken an especial interest in the subject of poultry-raising, and so this membership touches a ready sympathy in my breast. Even as a school boy, poultry-raising was a study with me, and I may say without egotism that as early as the age of seventeen I was acquainted with all the best and speediest methods of raising chickens, from raising them off a roost by burning lucifer matches under their noses. down to lifting them off a fence on a frosty night by insinuating the end of a warm board under their heels. By the time I was twenty years old, I really suppose I had raised more poultry than any one individual in all the section round about there. The very chickens came to know my talent, by and by. The youth of both sexes ceased to paw the earth for worms, and old roosters that came to crow, "remained to pray," when I passed by.

I have had so much experience in the raising of fowls that I cannot but think that a few hints from me might be useful to the Society. The two methods I have already touched upon are very simple, and are only used in the raising of the commonest class of fowls; one is for

Summer, the other for Winter. In the one case, you start out with a friend along about eleven o'clock on a Summer's night, (not later, because in some States—especially in California and Oregon-chickens always rouse up just at midnight and crow from ten to thirty minutes. according to the ease or difficulty they experience in getting the public waked up,) and your friend carries with him a sack. Arrived at the hen-roost, (your neighbour's, not your own,) you light a match and hold it under first one and then another pullet's nose until they are willing to go into that bag without making any trouble about it. You then return home, either taking the bag with you or leaving it behind, according as circumstances shall dictate. N.B. I have seen the time when it was eligible and appropriate to leave the sack behind and walk off with considerable velocity, without ever leaving any word where to send it.

In the case of the other method mentioned for raising poultry, your friend takes along a covered vessel with a charcoal fire in it, and you carry a long slender plank. This is a frosty night, understand. Arrived at the tree, or fence, or other hen-roost, (your own, if you are an idiot,) you warm the end of your plank in your friend's fire vessel and then raise it aloft and ease it up gently against a slumbering chicken's foot. If the subject of your attentions is a true bird, he will infallibly return thanks with a sleepy cluck or two, and step out and take up quarters on the plank, thus becoming so conspicuously accessory before the fact to his own murder as to make it a grave question in our minds, as it once was in the mind of Blackstone, whether he is not

really and deliberately committing suicide in the second degree. [But you enter into a contemplation of these legal refinements subsequently—not then.]

When you wish to raise a fine, large, donkey-voiced Shanghai rooster, you do it with a lasso, just as you would a bull. It is because he must be choked, and choked effectually, too. It is the only good, certain way, for whenever he mentions a matter which he is cordially interested in, the chances are ninety-nine in a hundred that he secures somebody else's immediate attention to it, too, whether it be day or night.

The Black Spanish is an exceedingly fine bird and a costly one. Thirty-five dollars is the usual figure, and fifty a not uncommon price for a specimen. Even its eggs are worth from a dollar to a dollar and a half apiece, and yet are so unwholesome that the city physician seldom or never orders them for the workhouse. Still I have once or twice procured as high as a dozen at a time for nothing, in the dark of the moon. The best way to raise the Black Spanish fowl, is to go late in the evening and raise coop and all. The reason I recommend this method, is, that the birds being so valuable, the owners do not permit them to roost around promiscuously, but put them in a coop as strong as a fire-proof safe, and keep it in the kitchen at night. The method I speak of is not always a bright and satisfying success, and yet there are so many little articles of vertu about a kitchen that if you fail on the coop you can generally bring away something else. I brought away a nice steel trap, one night, worth ninety cents.

But what is the use in my pouring out my whole intel-

lect on this subject? I have shown the Western New York Poultry Society that they have taken to their bosom a party who is not a Spring chicken by any means, but a man who knows all about poultry, and is just as high up in the most efficient methods of raising it as the President of the institution himself. I thank these gentlemen for the honorary membership they have conferred upon me, and shall stand at all times ready and willing to testify my good feeling and my official zeal by deeds as well as by this hastily penned advice and information. Whenever they are ready to go to raising poultry, let them call for me any evening after eleven o'clock and I shall be on hand promptly.

# THE LEGEND OF THE CAPITOLINE VENUS.

### CHAPTER I.

[Scene—An Artist's Studio in Rome.]

- "Он, George, I do love you!"
- "Bless your dear heart, Mary, I know that—why is your father so obdurate?"
- "George, he means well, but art is folly to him—he only understands groceries. He thinks you would starve-me."
- "Confound his wisdom—it savours of inspiration. Why am I not a money-making, bowelless grocer, instead of a divinely-gifted sculptor with nothing to eat?"
- "Do not despond, Georgy, dear—all his prejudices will fade away as soon as you shall have acquired fifty thousand dol——"
- "Fifty thousand demons! Child, I am in arrears for my board!"

#### CHAPTER II.

[Scene—A Dwelling in Rome.]

"My dear sir, it is useless to talk. I haven't anything

against you, but I can't let my daughter marry a hash of love, art, and starvation—I believe you have nothing else to offer."

"Sir, I am poor, I grant you. But is fame nothing? The Hon. Bellamy Foodle, of Arkansas, says that my new statue of America is a clever piece of sculpture, and he is satisfied that my name will one day be famous."

"Bosh! What does that Arkansas ass know about it? Fame's nothing—the market price of your marble scare-crow is the thing to look at. It took you six months to chisel it, and you can't sell it for a hundred dollars. No, sir! Show me fifty thousand dollars and you can have my daughter—otherwise she marries young Simper. You have just six months to raise the money in. Good morning, sir."

"Alas! Woe is me!"

## CHAPTER III.

[Scene—The Studio.]

"Oh, John, friend of my boyhood, I am the unhappiest of men."

"You're a simpleton!"

"I have nothing left to love but my poor statue—and see, even she has no sympathy for me in her cold marble countenance—so beautiful and so heartless!"

"You're a dummy!"

"Oh, John!"

"Oh, fudge! Didn't you say you had six months to raise the money in?"

"Don't deride my agony, John. If I had six centuries what good would it do? How could it help a poor wretch without name, capital or friends?"

"Idiot! Coward! Baby! Six months to raise the money in—and five will do!"

"Are you insane?"

"Six months—an abundance. Leave it to me. I'll raise it."

"What do you mean, John? How on earth can you raise such a monstrous sum for me?"

"Will you let that be my business, and not meddle? Will you leave the thing in my hands? Will you swear to submit to whatever I do? Will you pledge me to find no fault with my actions?"

"I am dizzy-bewildered-but I swear."

John took up a hammer and deliberately smashed the nose of America! He made another pass and two of her fingers fell to the floor—another, and part of an ear came away—another, and a row of toes were mangled and dismembered—another, and the left leg, from the knee down, lay a fragmentary ruin!

John put on his hat and departed.

George gazed speechless upon the battered and grotesque nightmare before him for the space of thirty seconds, and then wilted to the floor and went into convulsions.

John returns presently with a carriage, got the broken-hearted artist and the broken-legged statue aboard, and drove off, whistling low and tranquilly. He left the artist at his lodgings, and drove off and disappeared down the Via Quirinalis with the statue.

### CHAPTER IV.

## [Scene—The Studio.]

"The six months will be up at two o'clock to-day! Oh, agony! My life is blighted. I would that I were dead. I had no supper yesterday. I have had no breakfast to-day. I dare not enter an eating-house. And hungry?—don't mention it! My bootmaker duns me to death—my tailor duns me—my landlord haunts me. I am miserable. I haven't seen John since that awful day. She smiles on me tenderly when we meet in the great thoroughfares, but her old flint of a father makes her look in the other direction in short order. Now who is knocking at that door? Who is come to persecute me? That malignant villain the bootmaker, I'll warrant. Come in!"

"Ah, happiness attend your highness—Heaven be propitious to your grace! I have brought my lord's new boots—ah, say nothing about the pay, there is no hurry, none in the world. Shall be proud if my noble lord will continue to honour me with his custom—ah, adieu!"

"Brought the boots himself! Don't want his pay! Takes his leave with a bow and a scrape fit to honour majesty withal! Desires a continuance of my custom! Is the world coming to an end? Of all the——come in!"

"Pardon, signor, but I have brought your new suit of clothes for---"

<sup>&</sup>quot; Come in 11"

<sup>&</sup>quot;A thousand pardons for this intrusion, your worship!

But I have prepared the beautiful suite of rooms below for you—this wretched den is but ill suited to——"

- " Come in !!!"
- "I have called to say that your credit at our bank, sometime since unfortunately interrupted, is entirely and most satisfactorily restored, and we shall be most happy if you will draw upon us for any——"
  - "COME IN!!!!"
- "My noble boy, she is yours! She'll be here in a moment! Take her—marry her—love her—be happy!—God bless you both! Hip, hip, hur——"
  - "COME IN!!!!!"
  - "Oh, George, my own darling, we are saved!"
- "Oh, Mary, my own darling, we are saved—but I'll swear I don't know why nor how!"

### CHAPTER V.

## · [Scene—A Roman Cafè.]

One of a group of American gentlemen reads and translates from the weekly edition of *Il Slangwhanger di Roma* as follows:

"WONDERFUL DISCOVERY!—Some six months ago Signor John Smitthe, an American gentleman now some years a resident of Rome, purchased for a trifle a small piece of ground in the Campagna, just beyond the tomb of the Scipio family, from the owner, a bankrupt relative of the Princess Borghese. Mr. Smitthe afterwards went to the Minister of the Public Records and had the piece of ground transferred to a poor American artist named George Arnold, explaining that he did it as payment and satisfaction for

pecuniary damage accidentally done by him long since upon property belonging to Signor Arnold, and further observed that he would make additional satisfaction by improving the ground for Signor A., at his own charge and cost. Four weeks ago, while making some necessary excavations upon the property, Signor Smitthe unearthed the most remarkable ancient statue that has ever been added to the opulent art treasures of Rome. It was an exquisite figure of a woman, and though sadly stained by the soil and the mould of ages, no eye could look unmoved upon its ravishing beauty. The nose, the left leg from the knee down, an ear, and also the toes of the right foot and two fingers of one of the hands, were gone, but otherwise the noble figure was in a remarkable state of preservation. The government at once took military possession of the statue, and appointed a commission of art critics, antiquaries and cardinal princes of the church to assess its value and determine the remuneration that must go to the owner of the ground in which it was found. affair was kept a profound secret until last night. In the meantime the commission sat with closed doors, and deliberated. Last night they decided unanimously that the statue is a Venus, and the work of some unknown but sublimely gifted artist of the third century before Christ. They consider it the most faultless work of art the world has any knowledge of.

"At midnight they held a final conference and decided that the Venus was worth the enormous sum of ten million francs! In accordance with Roman law and Roman usage, the government being half owner in all works of art found in the Campagna, the State has naught to do but pay five million francs to Mr. Arnold and take permanent possession of the beautiful statue. This morning the Venus will be removed to the Capitol, there to remain, and at noon the commission will wait upon Signor Arnold with His Holiness the Pope's order upon the Treasury for the princely sum of five million francs in gold."

Chorus of Voices.—"Luck! It's no name for it!"

Another Voice.—"Gentlemen, I propose that we immediately form an American joint-stock company for the purchase of lands and excavation of statues, here, with

proper connections in Wall Street to bull and bear the stock."

All.—" Agreed."

### CHAPTER VI.

## [Scene—The Roman Capitol.]

"Dearest Mary, this is the most celebrated statue in This is the renowed 'Capitoline Venus' you've heard so much about. Here she is with her little blemishes 'restored' (that is, patched) by the most noted Roman artists—and the mere fact that they did the humble patching of so noble a creation will make their names illustrious while the world stands. strange it seems-this place! The day before I last stood here, ten happy years ago, I wasn't a rich manbless your soul, I hadn't a cent. And yet I had a good deal to do with making Rome mistress of this grandest work of ancient art the world contains."

"The worshipped, the illustrious Capitoline Venus and what a sum she is valued at! Ten millions of francs!" -

"Yes-now she is."

"And oh, Georgy, how divinely beautiful she is!"

"Ah, yes—but nothing to what she was before that blessed John Smith broke her leg and battered her nose. Ingenious Smith!—gifted Smith—noble Smith! Author of all our bliss! Hark! Do you know what that wheeze means? Mary, that cub has got the whooping cough. Will you never learn to take care of the children!"

### THE END.

The Capitoline Venus is still in the Capitol at Rome, and is still the most charming and most illustrious work of ancient art the world can boast of. But if ever it shall be your fortune to stand before it and go into the customary ecstasies over it, don't permit this true and secret history of its origin to mar your bliss—and when you read about a gigantic Petrified Man being dug up near Syracuse, in the State of New York, or near any other place, keep your own counsel,—and if the Barnum that buried him there offers to sell to you at an enormous sum, don't you buy. Send him to the Pope!

NOTE.—The above sketch was written at the time the famous swindle of the "Petrified Giant" was the sensation of the day in the United States.

### ENIGMA.

Not wishing to be outdone in literary enterprise by those magazines which have attractions especially designed for the pleasing of the fancy and the strengthening of the intellect of youth, we have contrived and builded the following enigma, at great expense of time and labour:—

I am a word of 13 letters.

My 7, 9, 4, 4, is a village in Europe.

My 7, 14, 5, 7, is a kind of dog.

My 11, 13, 13, 9, 2, 7, 2, 3, 6, 1, 13, is a peculiar kind of stuff.

My 2, 6, 12, 8, 9, 4, is the name of a great general of ancient times (have spelt it to best of ability, though may have missed the bull's eye on a letter or two, but not enough to signify).

My 3, 11, 1, 9, 15, 2, 2, 6, 2, 9, 13, 2, 6, 15, 4, 11, 2, 3, 5, 1, 10, 4, 8, is the middle name of a Russian philosopher, up whose full cognomen fame is slowly but surely climbing.

My 7, 11, 4, 12, 3, 1, 1, 9 is an obscure but very proper kind of bug.

My whole is—but perhaps a reasonable amount of diligence and ingenuity will reveal that.

We take a just pride in offering the customary gold pen or cheap sewing machine for correct solutions of the above.

## WIT-INSPIRATIONS OF THE "TWO-VEAR-OLDS."

ALL infants appear to have an impertinent and disagreeable fashion now-a-days of saying "smart" things on most occasions that offer, and especially on occasions when they ought not to be saying anything at all. ing by the average published specimens of smart savings. the rising generation of children are little better thanidiots. And the parents must surely be but little better than the children, for in most cases they are the publishers of the sunbursts of infantile imbecility which dazzle us from the pages of our periodicals. I may seem to speak with some heat, not to say a suspicion of personal spite; and I do admit that it nettles me to hear about so many gifted infants in these days, and remember that I seldom said anything smart when I was a child. I tried it once or twice, but it was not popular. The family were not expecting brilliant remarks from me, and so they snubbed me sometimes, and spanked me the rest. But it makes my flesh creep and my blood run cold to think whatmight have happened to me if I had dared to utter some of the smart things of this generation's "four-year-olds" where my father could hear me. To have simply skinned me alive and considered his duty at an end would have seemed to him criminal leniency toward one so sinning. He was a stern unsmiling man, and hated all forms of precocity. If I had said some of the things I have referred to, and said them in his hearing, he would have destroyed me. He would, indeed he would, provided the opportunity remained with him. But it would not, for I would have had judgment enough to take some strychnine first and say my smart thing afterward. The fair record of my life has been tarnished by just one pun. My father overheard that, and he hunted me over four or five townships seeking to take my life. If I had been full-grown of course he would have been right; but, child as I was, I could not know how wicked a thing I had done.

I made one of those remarks ordinarily called "smart things" before that, but it was not a pun. Still, it came near causing a serious rupture between my father and My father and mother, my uncle Ephraim and his wife, and one or two others, were present, and the conversation turned on a name for me. I was lving there trying some India-rubber rings of various patterns, and endeavouring to make a selection, for I was tired of trying to cut my teeth on people's fingers, and wanted to get hold of something that would enable me to hurry the thing through and get at something else. Did you ever notice what a nuisance it was cutting your teeth on your nurse's finger, or how back-breaking and tiresome it was trying to cut them on your big toe? And did you never get out of patience and wish your teeth were in Jericho long before you got them half cut? To me it seems as if these things happened vesterday. And they did, to some children. But I digress. I was lying there trying the India-rubber rings. I remember looking at the clock and noticing that in an hour and twenty-five minutes I would be two weeks old, and thinking to myself how little I had done to merit the blessings that were so unsparingly lavished upon me.

My father said, "Abraham is a good name. My grandfather was named Abraham."

My mother said, "Abraham is a good name. Very well. Let us have Abraham for one of his names."

I said, "Abraham suits the subscriber."

My father frowned, my mother looked pleased.

My aunt said, "What a little darling it is!"

My father said, "Isaac is a good name, and Jacob is a good name."

My mother assented and said, "No names are better. Let us add Isaac and Iacob to his names."

I said, "All right. Isaac and Jacob are good enough for yours truly. Pass me that rattle, if you please. I can't chew India-rubber rings all day."

Not a soul made a memorandum of these sayings of mine for publication. I saw that, and did it myself, else they would have been utterly lost. So far from meeting with a generous encouragement like other children when developing intellectually, I was now furiously scowled upon by my father; my mother looked grieved and anxious, and even my aunt had about her an expression of seeming to think that maybe I had gone too far. I took a vicious bite out of an India-rubber ring, and covertly broke the rattle over the kitten's head, but said nothing.

Presently my father said, "Samuel is a very excellent name."

I saw that trouble was coming. Nothing could prevent it. I laid down my rattle; over the side of the cradle I dropped my uncle's silver watch, the clothes brush, the toy dog, my tin soldier, the nutmeg-grater, and other matters which I was accustomed to examine and meditate upon and make pleasant noises with, and bang and batter and break when I needed wholesome entertainment. Then I put on my little frock and my little bonnet, and took my pigmy shoes in one hand and my licorice in the other, and climbed out on the floor. I said to myself, Now, if the worst comes to the worst I am ready.

Then I said aloud, in a firm voice, "Father, I cannot, cannot wear the name of Samuel."

- "My son!"
- "Father, I mean it. I cannot."
- " Why?"
- "Father, I have an invincible antipathy to that name."
- "My son, this is unreasonable. Many great and good men have been named Samuel."
  - "Sir, I have yet to hear of the first instance."
- "What! There was Samuel the prophet. Was not he great and good?"
  - "Not so very."
  - "My son! With his own voice the Lord called him."
- "Yes, sir, and had to call him a couple of times before he would come!"

And then I sallied forth, and that stern old man sallied forth after me. He overtook me at noon the following day, and when the interview was over I had acquired the name of Samuel, and a thrashing and other

useful information; and by means of this compromise my father's wrath was appeased, and a misunderstanding bridged over which might have become a permanent rupture if I had chosen to be unreasonable. But, just judging by this episode, what would my father have done to me if I had ever uttered in his hearing one of the flat sickly things these "two-year-olds" say in print now-adays? In my opinion there would have been a case of infanticide in our family.

# PERSONAL HABITS OF THE SIAMESE TWINS.

I DO not wish to write of the personal habits of these strange creatures solely, but also of certain curious details of various kinds concerning them, which, belonging only to their private life, have never crept into print. Knowing the Twins intimately, I feel that I am peculiarly well qualified for the task I have taken upon myself.

The Siamese Twins are naturally tender and affectionate in disposition, and have clung to each other with singular fidelity throughout a long and eventful life. Even as children they were inseparable companions; and it was noticed that they always seemed to prefer each other's society to that of any other persons. They nearly always played together; and, so accustomed was their mother to this peculiarity, that, whenever both of them chanced to be lost, she usually only hunted for one of them—satisfied that when she found that one she would find his brother somewhere in the immediate neighbourhood. And yet these creatures were ignorant and unlettered—barbarians themselves and the offspring of barbarians, who knew not the light of philosophy and science. What a withering rebuke is this to our boasted

stretched, and longed for two o'clock to come. And he took long walks with the lovers on moonlight evenings -sometimes traversing ten miles, notwithstanding he was usually suffering from rheumatism. He is an inveterate smoker; but he could not smoke on these occasions, because the young lady was painfully sensitive to the smell of tobacco. Eng cordially wanted them married, and done with it; but although Chang often asked the momentous question, the young lady could not gather sufficient courage to answer it while Eng was by. However, on one occasion, after having walked some sixteen miles, and sat up till nearly daylight, Eng dropped asleep, from sheer exhaustion, and then the question was asked and answered. The lovers were married. All acquainted with the circumstances applauded the noble brother-in-law. His unwavering faithfulness was the theme of every tongue. He had staid by them all through their long and arduous courtship; and, when at last, they were married, he lifted his hands above their heads, and said with impressive unction, "Bless ye, my children, I will never desert ye!" and he kept his word. Magnanimity like this is all too rare in this cold world.

By-and-by Eng fell in love with his sister-in-law's sister, and married her, and since that day they have all lived together, night and day, in an exceeding sociability which is touching and beautiful to behold, and is a scathing rebuke to our boasted civilization.

The sympathy existing between these two brothers is so close and so refined that the feelings, the impulses, the emotions of the one are instantly experienced by

the other. When one is sick, the other is sick; when one feels pain, the other feels it; when one is angered, the other's temper takes fire. We have already seen with what happy facility they both fell in love with the same girl. Now, Chang is bitterly opposed to all forms of intemperance, on principle; but Eng is the reversefor, while these men's feelings and emotions are so closely wedded, their reasoning faculties are unfettered; their thoughts are free. Chang belongs to the Good Templars, and is a hard-working and enthusiastic supporter of all temperance reforms. But, to his bitter distress, every now and then Eng gets drunk, and, of course, that makes Chang drunk too. This unfortunate thing has been a great sorrow to Chang, for it almost destroys his usefulness in his favourite field of effort. As sure as he is to head a great temperance procession Eng ranges up alongside of him, prompt to the minute, and drunk as a lord; but yet no more dismally and hopelessly drunk than his brother, who has not tasted a drop. And so the two begin to hoot and yell, and throw mud and bricks at the Good Templars; and of course they break up the procession. It would be manifestly wrong to punish Chang for what Eng does, and, therefore, the Good Templars accept the untoward situation, and suffer in silence and sorrow. They have officially and deliberately examined into the matter, and find Chang blameless. They have taken the two brothers and filled Chang full of warm water and sugar and Eng full of whiskey, and in twenty-five minutes it was not possible to tell which was the drunkest. Both were as drunk as loons—and on hot whiskey punches, by the smell of their breath. Yet all the while Chang's moral principles were unsullied, his conscience clear; and so all just men were forced to confess that he was not morally, but only physically drunk. By every right and by every moral evidence the man was strictly sober; and, therefore, it caused his friends all the more anguish to see him shake hands with the pump, and try to wind his watch with his night-key.

There is a moral in these solemn warnings—or, at least, a warning in these solemn morals; one or the other. No matter, it is somehow. Let us heed it; let us profit by it.

I could say more of an instructive nature about these interesting beings, but let what I have written suffice.

Having forgotten to mention it sooner, I will remark, in conclusion, that the ages of the Siamese Twins are respectively fifty-one and fifty-three years.

### A CURIOUS DREAM.

### CONTAINING A MORAL.

NIGHT before last I had a singular dream. I seemed to be sitting on a doorstep (in no particular city, perhaps), ruminating, and the time of night appeared to be about twelve or one o'clock. The weather was balmy and delicious. There was no human sound in the air, not even a footstep. There was no sound of any kind to emphasize the dead stillness, except the occasional hollow barking of a dog in the distance and the fainter answer of a further dog. Presently up the street I heard a bony clack-clacking, and guessed it was the castanets of a serenading party. In a minute more a tall skeleton, hooded, and half-clad in a tattered and mouldy shroud. whose shreds were flapping about the ribby lattice-work of its person, swung by me with a stately stride, and disappeared in the grev gloom of the starlight. It had a broken and worm-eaten coffin on its shoulder and a bundle of something in its hand. I knew what the clack-clacking was then; it was this party's joints working together, and his elbows knocking against his sides as he walked. I may say I was surprised. Before I could collect my thoughts and enter upon any speculations as to what this apparition might portend, I heard another one coming-for I recognised his clack-clack. He had twothirds of a coffin on his shoulder, and some foot- and head-boards under his arm. I mightily wanted to peer under his hood and speak to him, but when he turned and smiled upon me with his cavernous sockets and his projecting grin as he went by, I thought I would not detain him. He was hardly gone when I heard the clacking again, and another one issued from the shadowy half-light. This one was bending under a heavy gravestone, and dragging a shabby coffin after him by a string. When he got to me he gave me a steady look for a moment or two, and then rounded to and backed up to me, saying:

"Ease this down for a fellow, will you?"

I eased the gravestone down till it rested on the ground, and in doing so noticed that it bore the name of "John Baxter Copmanhurst," with "May, 1839," as the date of his death. Deceased sat wearily down by me, and wiped his os frontis with his major maxillary—chiefly from former habit I judged, for I could not see that he brought away any perspiration.

"It is too bad, too bad," said he, drawing the remnant of the shroud about him and leaning his jaw pensively on his hand. Then he put his left foot up on his knee and fell to scratching his ankle bone absently with a rusty nail which he got out of his coffin.

"What is too bad, friend?"

"Oh, everything, everything. I almost wish I never had died."

"You surprise me. Why do you say this? Has anything gone wrong? What is the matter?"

"Matter! Look at this shroud—rags. Look at this

gravestone, all battered up. Look at that disgraceful old coffin. All a man's property going to ruin and destruction before his eyes, and ask him if anything is wrong? Fire and brimstone!"

"Calm yourself, calm yourself," I said. "It is too bad—it is certainly too bad, but then I had not supposed that you would much mind such matters, situated as you are."

"Well, my dear sir, I do mind them. My pride is hurt, and my comfort is impaired—destroyed, I might say. I will state my case—I will put it to you in such a way that you can comprehend it, if you will let me," said the poor skeleton, tilting the hood of his shroud back, as if he were clearing for action, and thus unconsciously giving himself a jaunty and festive air very much at variance with the grave character of his position in life—so to speak—and in prominent contrast with his distressful mood.

"Proceed," said I.

"I reside in the shameful old graveyard a block or two above you here, in this street—there, now, I just expected that cartilage would let go!—third rib from the bottom, friend, hitch the end of it to my spine with a string, if you have got such a thing about you, though a bit of silver wire is a deal pleasanter, and more durable and becoming, if one keeps it polished—to think of shredding out and going to pieces in this way, just on account of the indifference and neglect of one's posterity!"—and the poor ghost grated his teeth in a way that give me a wrench and a shiver—for the effect is mightily increased by the absence of muffling flesh and cuticle. "I reside

in that old graveyard, and have for these thirty years; and I tell you things are changed since I first laid this old tired frame there, and turned over, and stretched out for a long sleep, with a delicious sense upon me of being done with bother, and grief, and anxiety, and doubt, and fear, for ever and ever, and listening with comfortable and increasing satisfaction to the sexton's work, from the startling clatter of his first spadeful on my coffin till it dulled away to the faint patting that shaped the roof of my new home—delicious! My! I wish you could try it to-night!" and out of my reverie deceased fetched me with a rattling slap with a bony hand.

"Yes, sir, thirty years ago I laid me down there, and was happy. For it was out in the country, then—out in the breezy, flowery, grand old woods, and the lazy winds gossiped with the leaves, and the squirrels capered over us and around us, and the creeping things visited us, and the birds filled the tranquil solitude with music. Ah, it was worth ten years of a man's life to be dead then! Everything was pleasant. I was in a good neighbourhood, for all the dead people that lived near me belonged to the best families in the city. Our posterity appeared to think the world of us. They kept our graves in the very best condition; the fences were always in faultless repair, head-boards were kept painted or whitewashed, and were replaced with new ones as soon as they began to look rusty or decayed; monuments were kept upright, railings intact and bright, the rosebushes and shrubbery trimmed, trained, and free from blemish, the walks clean and smooth and gravelled. But that day is gone by. Our descendants have forgotten us. My grandson lives in a stately house built with money made by these old hands of mine, and I sleep in a neglected grave with invading vermin that gnaw my shroud to build them nests withal! I and friends that lie with me founded and secured the prosperity of this fine city, and the stately bantling of our loves leaves us to rot in a dilapidated cemetery which neighbours curse and strangers scoff at. See the difference between the old time and this—for instance: Our graves are all caved in, now; our headboards have rotted away and tumbled down; our railings reel this way and that, with one foot in the air, after a fashion of unseemly levity; our monuments lean wearily, and our gravestones bow their heads discouraged: there be no adornments any more-no roses, nor shrubs, nor gravelled walks, nor anything that is a comfort to the eye; and even the paintless old board fence that did make a show of holding us sacred from companionship with beasts and the defilement of heedless feet, has tottered till it overhangs the street, and only advertises the presence of our dismal resting-place and invites yet more derision to it. And now we cannot hide our poverty and tatters in the friendly woods, for the city has stretched its withering arms abroad and taken us in, and all that remains of the cheer of our old home is the cluster of lugubrious forest trees that stand, bored and weary of city life, with their feet in our coffins, looking into the hazy distance and wishing they were there. I tell you it is disgraceful!

"You begin to comprehend—you begin to see how it is. While our descendants are living sumptiously on our money, right around us in the city, we have to fight hard

to keep skull and bones together. Bless you, there isn't a grave in our cemetery that doesn't leak-not one. Every time it rains in the night we have to climb out and roost in the trees-and sometimes we are wakened suddenly by the chilly water trickling down the back of our necks. Then I tell you there is a general heaving up of old graves and kicking over of old monuments, and scampering of old skeletons for the trees! Bless me, if you had gone along there some such nights after twelve you might have seen as many as fifteen of us roosting on one limb, with our joints rattling drearily and the wind wheezing through our ribs! Many a time we have perched there for three or four dreary hours, and then come down, stiff and chilled through and drowsy, and borrowed each other's skulls to bale out our graves with -if you will glance up in my mouth, now as I tilt my head back, you can see that my head-piece is half full of old dry sediment—how top-heavy and stupid it makes me sometimes! Yes, sir, many a time if you had happened to come along just before the dawn you'd have caught us baling out the graves and hanging our shrouds on the fence to dry. Why, I had an elegant shroud stolen from there one morning—think a party by the name of Smith took it, that resides in a plebeian graveyard over vonder-I think so because the first time I ever saw him he hadn't anything on but a check-shirt, and the last time I saw him, which was at a social gathering in the new cemetery, he was the best dressed corpse in the company—and it is a significant fact that he left when he saw me; and presently an old woman from here missed her coffin—she generally took it with her when she went anywhere, because she was liable to take cold and bring on the spasmodic rheumatism that originally killed her if she exposed herself to the night air much. She was named Hotchkiss--Anna Matilda Hotchkiss--you might know her? She has two upper front teeth, is tall, but a good deal inclined to stoop, one rib on the left side gone, has one shred of rusty hair hanging from the left side of her head, and one little tuft just above and a little forward of her right ear, has her under jaw wired on one side where it had worked loose, small bone of left forearm gonelost in a fight—has a kind of swagger in her gait and a 'gallus' way of going with her arms akimbo and her nostrils in the air—has been pretty free and easy, and is all damaged and battered up till she looks like a queensware crate in ruins - maybe you have met her?"

"God forbid!" I involuntarily ejaculated, for somehow I was not looking for that form of question, and it caught me a little off my guard. But I hastened to make amends for my rudeness, and say, "I simply meant I had not had the honour—for I would not deliberately speak discourteously of a friend of yours. You were saying that you were robbed—and it was a shame, too—but it appears by what is left of the shroud you have on that it was a costly one in its day. How did——"

A most ghastly expression began to develop among the decayed features and shrivelled integuments of my guest's face, and I was beginning to grow uneasy and distressed, when he told me he was only working up a deep, sky smile, with a wink in it, to suggest that about the time he

acquired his present garment a ghost in a neighbouring cemetery missed one. This reassured me, but I begged him to confine himself to speech thenceforth, because his facial expression was uncertain. Even with the most elaborate care it was liable to miss fire. Smiling should especially be avoided. What he might honestly consider a shining success was likely to strike me in a very different light. I said I liked to see a skeleton cheerful, even decorously playful, but I did not think smiling was a skeleton's best hold.

"Yes, friend," said the poor skeleton, "the facts are just as I have given them to you. Two of these old graveyards—the one that I resided in and one further along-have been deliberately neglected by our descendants of to-day until there is no occupying them any longer. Aside from the osteological discomfort of itand that is no light matter this rainy weather—the present state of things is ruinous to property. We have got to move or be content to see our effects wasted away and utterly destroyed. Now, you will hardly believe it, but it is true, nevertheless, that there isn't a single coffin in good repair among all my acquaintance—now that is an absolute fact. I do not refer to low people who come in a pine box mounted on an express waggon, but I am talking about your high-toned, silver mounted burial-case, monumental sort, that travel under black plumes at the head of a procession and have choice of cemetery lots-I mean folks like the Tarvises, and the Bledsoes and Burlings, and such. They are all about ruined. The most substantial people in our set, they were. And now look at themutterly used up and poverty-stricken. One of the Bledsoes actually traded his monument to a late bar-keeper for some fresh shavings to put under his head. I tell you it speaks volumes, for there is nothing a corpse takes so much pride in as his monument. He loves to read the inscription. He comes after awhile to believe what it says himself, and then you may see him sitting on the fence night after night enjoying it. Epitaphs are cheap, and they do a poor chap a world of good after he is dead, especially if he had hard luck while he was alive. I wish they were used more. Now, I don't complain, but confidentially I do think it was a little shabby in my descendants to give me nothing but this old slab of a gravestone—and all the more that there isn't a compliment on it. It used to have

## 'GONE TO HIS JUST REWARD'

on it, and I was proud when I first saw it, but by-and-by I noticed that whenever an old friend of mine came along he would hook his chin on the railing and pull a long face and read along down till he came to that, and then he would chuckle to himself and walk off, looking satisfied and comfortable. So I scratched it off to get rid of those fools. But a dead man always takes a deal of pride in his monument. Yonder goes half-a-dozen of the Jarvises, now, with the family monument along. And Smithers and some hired spectres went by with his a while ago. Hello, Higgins, good-bye, old friend! That's Meredith Higgins—died in '44—belongs to our set in the cemetery—fine old family—great-grandmother was an Injun—I am on the most familiar terms with him—he didn't hear me was the reason he didn't answer me. And

I am sorry, too, because I would have liked to introduce you. You would admire him. He is the most disjointed, sway-backed, and generally distorted old skeleton you ever saw, but he is full of fun. When he laughs it sounds like rasping two stones together, and he always starts it off with a cheery screech like raking a nail across a window-pane. Hev. Jones! That is old Columbus Jones -shroud cost four hundred dollars-entire trousseau, including monument, twenty-seven hundred. This was in the Spring of '26. It was enormous style for those days. Dead people came all the way from the Alleghanies to see his things—the party that occupied the grave next to mine remembers it well. Now do you see that individual going along with a piece of a head-board under his arm. one leg-bone below his knee gone, and not a thing in the world on? That is Barstow Dalhouse, and next to Columbus Jones he was the most sumptuously outfitted person that ever entered our cemetery. We are all leaving. We cannot tolerate the treatment we are receiving at the hands of our descendants. They open new cemeteries, but they leave us to our ignominy. They mend the streets, but they never mend anything that is about us or belongs to us. Look at that coffin of mine-vet I tell you in its day it was a piece of furniture that would have attracted attention in any drawing-room in this city. You may have it if you want it-I can't afford to repair it. Put a new bottom in her, and part of a new top, and a bit of fresh lining along the left side, and you'll find her about as comfortable as any receptacle of her species you ever tried. No thanks-no, don't mention it-you have been civil to me, and I would give you all the property I have got before I would seem Now this winding-sheet is a kind of a sweet ungrateful. thing in its way, if you would like to —. No? Well, just as you say, but I wished to be fair and liberalthere's nothing mean about me. Good-by, friend, I must be going. I may have a good way to go to-night—don't know. I only know one thing for certain, and that is, that I am on the emigrant trail, now, and I'll never sleep in that crazy old cemetery again. I will travel till I find respectable quarters, if I have to hoof it to New Jersey. All the boys are going. It was decided in public conclave, last night, to emigrate, and by the time the sun rises there won't be a bone left in our old habitations. Such cemeteries may suit my surviving friends, but they do not suit the remains that have the honour to make these remarks. My opinion is the general opinion. you doubt it, go and see how the departing ghosts upset things before they started. They were almost riotous in their demonstrations of distaste. Hello, here are some of the Bledsoes, and if you will give me a lift with this tombstone I guess I will join company and jog along with them-mighty respectable old family, the Bledsoes, and used to always come out in six-horse hearses, and all that sort of thing fifty years ago when I walked these streets in daylight. Good-by, friend."

And with his gravestone on his shoulder he joined the grisly procession, dragging his damaged coffin after him, for notwithstanding he pressed it upon me so earnestly, I utterly refused his hospitality. I suppose that for as much as two hours these sad outcasts went clacking by, laden with their dismal effects, and all that time I sat

pitying them. One or two of the youngest and least dilapidated among them inquired about midnight trains on the railways, but the rest seemed unacquainted with that mode of travel, and merely asked about common public roads to various towns and cities, some of which are not on the map now, and vanished from it and from the earth as much as thirty years ago, and some few of them never had existed anywhere but on maps, and private ones in real estate agencies at that time. And they asked about the condition of the cemeteries in these towns and cities, and about the reputation the citizens bore as to reverence for the dead.

This whole matter interested me deeply, and likewise compelled my sympathy for these homeless ones. And it all seeming real, and I not knowing it was a dream, I mentioned to one shrouded wanderer an idea that had entered my head to publish an account of this curious and very sorrowful exodus, but said also that I could not describe it truthfully, and just as it occurred, without seeming to trifle with a grave subject and exhibit an irreverence for the dead that would shock and distress their surviving friends. But this bland and stately remnant of a former citizen leaned him far over my gate and whispered in my ear, and said:—

"Do not let that disturb you. The community that can stand such graveyards as those we are emigrating from can stand anything a body can say about the neglected and forsaken dead that lie in them."

At that very moment a cock crowed, and the weird procession vanished and left not a shred or a bone behind. I awoke, and found myself lying with my head out of the

bed and "sagging" downwards considerably—a position favourable to dreaming dreams with morals in them, maybe, but not poetry.

NOTE.—The reader is assured that if the cemeteries in his town are kept in good order, this Dream is not levelled at his town at all, but is levelled particularly and venomously at the next town.

## AN INQUIRY ABOUT INSURANCES.

COMING down from Sacramento the other night, I found on a centre table in the saloon of the steamboat, a pamphlet advertisement of an Accident Insurance Company. It interested me a good deal, with its General Accidents, and its Hazardous Tables, and Extra-Hazardous furniture of the same description, and I would like to know something more about it. It is a new thing to me. I want to invest if I come to like it. I want to ask merely a few questions of the man who carries on this Accident shop.

He publishes this list as accidents he is willing to insure people against:

"General accidents include the Travelling Risk, and also all forms of Dislocations, Broken Bones, Ruptures, Sprains, Concussions, Crushings, Bruisings, Cuts, Stabs, Gunshot Wounds, Poisoned Wounds, Burns and Scalds, Freezing, Dog-Bites, Unprovoked Assaults by Burglars, Robbers, or Murderers, the action of Lightning or Sunstroke, the effects of Explosions, Chemicals, Floods, and Earthquakes, Suffocation by Drowning or Choking—where such accidental injury totally disables the person insured from following his usual avocation, or causes death within three months from the time of the time of the happening of the injury."

I want to address this party as follows:—

Now, Smith—I suppose likely your name is Smith—I think we can come to an understanding about your little game without any hard feelings. For instance:

Do you allow the same money on a dog-bite that you do on an earthquake? Do you take special risks for specific accidents?—that is to say, could I, by getting a policy for dog-bites alone, get it cheaper than if I took a chance in your whole lottery? And if so, and supposing I got insured against earthquakes, would you charge any more for San Francisco earthquakes than for those that prevail in places that are better anchored down? And if I had a policy on earthquakes alone, I couldn't collect on dog-bites, maybe, could I?

If a man had such a policy, and an earthquake shook him up and loosened his joints a good deal, but not enough to incapacitate him from engaging in pursuits which did not require him to be tight, wouldn't you pay him some of his pension? Why do you discriminate between Provoked and Unprovoked Assaults by Burglars? If a burglar entered my house at dead of night, and I, in the excitement natural to such an occasion, should forget myself and say something that provoked him, and he should cripple me, wouldn't I get anything? but if I provoked him by pure accident, I would have you there, I judge; because you would have to pay for the Accident part of it anyhow, seeing that insuring against accidents is just your specialty, you know.

But now as to those "Effects of Lightning." Suppose the lightning were to strike out at one of your men and miss him, and "fetch" another party—could that other party come on you for damages? Or could the relatives of the party thus suddenly hurled out of the bright world in the bloom of his youth come on you in case he was pushed for time? as of course he would be, you know, under such circumstances.

You say you have "issued over sixty thousand policies, forty-five of which have proved fatal and been paid for." Now, that looks just a little curious to me, in a measure. You appear to have it pretty much all your own way. It is all very well for the lucky forty-five that have died "and been paid for," but how about the other fifty-nine thousand nine hundred and fifty-five? You have got their money, haven't you? But somehow the lightning don't seem to strike them, and they don't get any chance at you. Won't their families get fatigued waiting for their dividends? Don't your customers drop off rather deliberately?

You will ruin yourself publishing such damaging statements as that. I tell you as a friend. If you had said that the fifty-nine thousand nine hundred and fifty-five died, and that forty-five lived, you would have issued about four tons of policies the next week. But people are not going to get insured, when you take so much pains to prove that there is such precious little use in it. Would it be impertinent if I should ask if you are insured yourself?

## ADVICE FOR GOOD LITTLE GIRLS.

Good little girls ought not to make mouths at their teachers for every trifling offence. This kind of retaliation should only be resorted to under peculiarly aggravating circumstances.

If you have nothing but a rag doll stuffed with sawdust, while one of your more fortunate little playmates has a costly china one, you should treat her with a show of kindness nevertheless. And you ought not to attempt to make a forcible swap with her unless your conscience would justify you in it, and you know you are able to do it.

You ought never to take your little brother's "chawing-gum" away from him by main force: it is better to be-guile with the promise of the first two dollars and a half you find floating down the river on a grindstone. In the artless simplicity natural to his time of life, he will regard it as a perfectly fair transaction. In all ages of the world this eminently plausible fiction has lured the obtuse infant to financial ruin and disaster.

If at any time you find it necessary to correct your brother, do not correct him with mud—never on any account throw mud at him, because it will soil his clothes.

It is better to scald him a little; for then you attain two

desirable results—you secure his immediate attention to the lesson you are inculcating, and at the same time, your hot water will have a tendency to remove impurities from his person—and possibly the skin also, in spots.

If your mother tells you to do a thing, it is wrong to reply that you won't. It is better and more becoming to intimate that you will do as she bids you, and then afterwards act quietly in the matter according to the dictates of your better judgment.

You should ever bear in mind that it is to your kind parents that you are indebted for your food and your nice bed and your beautiful clothes, and for the privilege of staying home from school when you let on that you are sick. Therefore you ought to respect their little prejudices and humour their little whims, and put up with their little foibles, until they get to crowding you too much.

Good little girls should always show marked deference for the aged. You ought never to "sass" old people—unless they "sass" you first.

## CANNIBALISM IN THE CARS.

I VISITED St. Louis lately, and on my way west, after changing cars at Terre Haute, Indiana, a mild, benevolent-looking gentleman of about forty-five, or may be fifty, came in at one of the way-stations and sat down beside me. We talked together pleasantly on various subjects for an hour, perhaps, and I found him exceedingly intelligent and entertaining. When he learned that I was from Washington, he immediately began to ask questions about various public men, and about Congressional affairs; and I saw very shortly that I was conversing with a man who was perfectly familiar with the ins and outs of political life at the Capital, even to the ways and manners, and customs of procedure of Senators and Representatives in the Chambers of the National Legis-Presently two men halted near us for a single. moment, and one said to the other:

"Harris, if you'll do that for me, I'll never forget you, my boy."

My new comrade's eyes lighted pleasantly. The words had touched upon a happy memory, I thought. Then his face settled into thoughtfulness—almost into gloom. He turned to me and said, "Let me tell you a story; let me give you a secret chapter of my life—a chapter

that has never been referred to by me since its events transpired. Listen patiently, and promise that you will not interrupt me."

I said I would not, and he related the following strange adventure, speaking sometimes with animation, sometimes with melancholy, but always with feeling and earnestness.

#### THE STRANGER'S NARRATIVE. .

On the 19th December, 1853, I started from St. Louis in the evening train bound for Chicago. There were only twenty-four passengers, all told. There were no ladies and no children. We were in excellent spirits, and pleasant acquaintanceships were soon formed. The journey bade fair to be a happy one; and no individual in the party, I think, had even the vaguest presentiment of the horrors we were soon to undergo.

At II P.M. it began to snow hard. Shortly after leaving the small village of Welden, we entered upon that tremendous prairie solitude that stretches its leagues on leagues of houseless dreariness far away towards the Jubilee Settlements. The winds, unobstructed by trees or hills, or even vagrant rocks, whistled fiercely across the level desert, driving the falling snow before it like spray from the crested waves of a stormy sea. The snow was deepening fast; and we knew, by the diminished speed of the train, that the engine was ploughing through it with steadily increasing difficulty. Indeed, it almost came to a dead halt sometimes, in the midst of great drifts that piled themselves like colossal graves across

the track. Conversation began to flag. Cheerfulness gave place to grave concern. The possibility of being imprisoned in the snow, on the bleak prairie, fifty miles from any house, presented itself to every mind, and extended its depressing influence over every spirit.

At two o'clock in the morning I was aroused out of an uneasy slumber by the ceasing of all motion about me. The appalling truth flashed upon me instantlywe were captives in a snow-drift! "All hands to the Every man sprang to obey. rescue!" Out into the wild night, the pitchy darkness, the billowy snow, the driving storm, every soul leaped, with the consciousness that a moment lost now might bring destruction to us Shovels, hands, boards—anything, everything that could displace snow, was brought into instant requisition. It was a weird picture, that small company of frantic men fighting the banking snows, half in the blackest shadow and half in the angry light of the locomotive's reflector.

One short hour sufficed to prove the utter uselessness of our efforts. The storm barricaded the track with a dozen drifts while we dug one away. And worse than this, it was discovered that the last grand charge the engine had made upon the enemy had broken the foreand-aft shaft of the driving-wheel! With a free track before us we should still have been helpless. We entered the car wearied with labour, and very sorrowful. We gathered about the stoves, and gravely canvassed our situation. We had no provisions whatever—in this lay our chief distress. We could not freeze, for there was a good supply of wood in the tender. This was our only

comfort. The discussion ended at last in accepting the disheartening decision of the conductor, viz., that it would be death for any man to attempt to travel fifty miles on foot through snow like that. We could not send for help; and even if we could, it could not come. We must submit, and await, as patiently as we might, succour or starvation! I think the stoutest heart there felt a momentary chill when those words were uttered.

Within the hour conversation subsided to a low murmur here and there about the car, caught fitfully between the rising and falling of the blast; the lamps grew dim; and the majority of the castaways settled themselves among the flickering shadows to think—to forget the present, if they could—to sleep, if they might.

The eternal night—it surely seemed eternal to us—wore its lagging hours away at last, and the cold grey dawn broke in the east. As the light grew stronger the passengers began to stir and give signs of life, one after another, and each in turn pushed his slouched hat up from his forehead, stretched his stiffened limbs, and glanced out at the windows upon the cheerless prospect. It was cheerless indeed !—not a living thing visible anywhere, not a human habitation; nothing but a vast white desert; uplifted sheets of snow drifting hither and thither before the wind—a world of eddying flakes shutting out the firmament above.

All day we moped about the cars, saying little, thinking much. Another lingering dreary night—and hunger.

Another dawning—another day of silence, sadness, wasting hunger, hopeless watching for succour that could

not come. A night of restless slumber, filled with dreams of feasting—wakings distressed with the gnawings of hunger.

The fourth day came and went—and the fifth! Five days of dreadful imprisonment! A savage hunger looked out at every eye. There was in it a sign of awful import—the foreshadowing of a something that was vaguely shaping itself in every heart—a something which no tongue dared yet to frame into words.

The sixth day passed—the seventh dawned upon as gaunt and haggard and hopeless a company of men as ever stood in the shadow of death. It must out now! That thing which had been growing up in every heart was ready to leap from every lip at last! Nature had been taxed to the utmost—she must yield. RICHARD H. GASTON, of Minnesota, tall, cadaverous, and pale, rose up. All knew what was coming. All prepared—every emotion, every semblance of excitement was smothered—only a calm, thoughtful seriousness appeared in the eyes that were lately so wild.

"Gentlemen,—It cannot be delayed longer! The time is at hand! We must determine which of us shall die to furnish food for the rest!"

Mr. JOHN J. WILLIAMS, of Illinois, rose and said: "Gentlemen,—I nominate the Rev. James Sawyer, of Tennessee."

Mr. Wm. R. Adams, of Indiana, said: "I nominate Mr. Daniel Slote, of New York."

Mr. CHARLES J. LANGDON: "I nominate Mr. Samuel A. Bowen, of St. Louis."

Mr. SLOTE: "Gentlemen,—I desire to decline in

favour of Mr. John A. Van Nastrand, jun., of New Jersey."

Mr. Gaston: "If there be no objection, the gentleman's desire will be acceded to."

Mr. Van Nastrand objecting, the resignation of Mr. Slote was rejected. The resignations of Messrs. Sawyer and Bowen were also offered, and refused upon the same grounds.

Mr. A. L. Bascom, of Ohio: "I move that the nominations now close, and that the House proceed to an election by ballot."

Mr. Sawyer: "Gentlemen,—I protest earnestly against these proceedings. They are, in every way, irregular and unbecoming. I must beg to move that they be dropped at once, and that we elect a chairman of the meeting and proper officers to assist him, and then we can go on with the business before us understandingly."

Mr. Belknap, of Iowa: "Gentlemen,—I object. This is no time to stand upon forms and ceremonious observances. For more than seven days we have been without food. Every moment we lose in idle discussion increases our distress. I am satisfied with the nominations that have been made—every gentleman present is, I believe—and I, for one, do not see why we should not proceed at once to elect one or more of them. I wish to offer a resolution—"

Mr. Gaston: "It would be objected to, and have to lie over one day under the rules, thus bringing about the very delay you wish to avoid. The gentleman from New Jersey——"

Mr. Van Nastrand: "Gentlemen,—I am a stranger among you; I have not sought the distinction that has been conferred upon me, and I feel a delicacy——"

Mr. Morgan, of Alabama (interrupting): "I move the previous question."

The motion was carried, and further debate shut off, of course. The motion to elect officers was passed, and under it Mr. Gaston was chosen chairman, Mr. Blake secretary, Messrs. Holcomb, Dyer, and Baldwin, a committee on nominations, and Mr. R. M. Howland, purveyor, to assist the committee in making selections.

A recess of half an hour was then taken, and some little caucusing followed. At the sound of the gavel the meeting reassembled, and the committee reported in favour of Messrs. George Ferguson, of Kentucky, Lucien Hermann, of Louisiana, and W. Messick, of Colorado, as candidates. The report was accepted.

Mr. Rogers, of Missouri: "Mr. President,—The report being properly before the House now, I move to amend it by substituting for the name of Mr. Hermann that of Mr. Lucius Harris, of St. Louis, who is well and honourably known to us all. I do not wish to be understood as casting the least reflection upon the high character and standing of the gentleman from Louisiana—far from it. I respect and esteem him as much as any gentleman here present possibly can; but none of us can be blind to the fact that he has lost more flesh during the week that we have lain here than any among you—none of us can be blind to the fact that the committee has been derelict in its duty, either through negligence or a graver fault, in thus offering for our suffrages a gentleman who,

however pure his own motives may be, has really less nutriment in him——"

THE CHAIR: "The gentleman from Missouri will take his seat. The Chair cannot allow the integrity of the Committee to be questioned save by the regular course, under the rules. What action will the House take upon the gentleman's motion?"

Mr. Halliday, of Virginia: "I move to further amend the report by substituting Mr. Harvey Davis, of Oregon, for Mr. Messick. It may be urged by gentlemen that the hardships and privations of a frontier life have rendered Mr. Davis tough; but, gentlemen, is this a time to cavil at toughness? is this a time to be fastidious concerning trifles? is this a time to dispute about matters of paltry significance? No, gentlemen, bulk is what we desire—substance, weight, bulk—these are the supreme requisites now—not talent, not genius, not education. I insist upon my motion."

Mr. Morgan (excitedly): "Mr. Chairman,—I do most strenuously object to this amendment. The gentleman from Oregon is old, and furthermore is bulky only in bone—not in flesh. I ask the gentleman from Virginia if it is soup we want instead of solid sustenance? if he would delude us with shadows? if he would mock our suffering with an Oregonian spectre? I ask him if he can look upon the anxious faces around him, if he can gaze into our sad eyes, if he can listen to the beating of our expectant hearts, and still thrust this famine-stricken fraud upon us? I ask him if he can think of our desolate state, of our past sorrows, of our dark future, and still unpityingly foist upon us this wreck, this

ruin, this tottering swindle, this gnarled and blighted and sapless vagabond from Oregon's inhospitable shores? Never!" (Applause.)

The amendment was put to vote, after a fiery debate, and lost. Mr. Harris was substituted on the first amendment. The balloting then began. Five ballots were held without a choice. On the sixth, Mr. Harris was elected, all voting for him but himself. It was then moved that his election should be ratified by acclamation, which was lost, in consequence of his again voting against himself.

Mr. Radway moved that the House now take up the remaining candidates, and go into an election for breakfast. This was carried.

On the first ballot there was a tie, half the members favouring one candidate on account of his youth, and half favouring the other on account of his superior size. The President gave the casting vote for the latter, Mr. Messick. This decision created considerable dissatisfaction among the friends of Mr. Ferguson, the defeated candidate, and there was some talk of demanding a new ballot; but in the midst of it, a motion to adjourn was carried, and the meeting broke up at once.

The preparations for supper diverted the attention of the Ferguson faction from the discussion of their grievance for a long time, and then, when they would have taken it up again, the happy announcement that Mr. Harris was ready, drove all thought of it to the winds.

We improvised tables by propping up the backs of car-seats, and sat down with hearts full of gratitude to the finest supper that had blessed our vision for seven

torturing days. How changed we were from what we had been a few short hours before! Hopeless, sad-eyed misery, hunger, feverish anxiety, desperation, thenthankfulness, serenity, joy too deep for utterance now. That I know was the cheeriest hour of my eventful life. The wind howled, and blew the snow wildly about our prison-house, but they were powerless to distress us any more. I liked Harris. He might have been better done, perhaps, but I am free to say that no man ever agreed with me better than Harris, or afforded me so large a degree of satisfaction. Messick was very well. though rather high-flavoured, but for genuine nutritiousness and delicacy of fibre, give me Harris. Messick had his good points—I will not attempt to deny it, nor do I wish to do it-but he was no more fitted for breakfast then a mummy would be, sir—not a bit. Lean?—why, bless me!—and tough? Ah, he was very tough! You could not imagine it,—you could never imagine anything like it.

"Do you mean to tell me that---"

Do not interrupt me, please. After breakfast we elected a man by the name of Walker, from Detroit, for supper. He was very good. I wrote his wife so afterwards. He was worthy of all praise. I shall always remember Walker. He was a little rare, but very good. And then the next morning we had Morgan, of Alabama, for breakfast. He was one of the finest men I ever sat down to,—handsome, educated, refined, spoke several languages fluently—a perfect gentleman—he was a perfect gentleman, and singularly juicy. For supper we had that Oregon patriarch, and he was a fraud, there is no

question about it—old, scraggy, tough, nobody can picture the reality. I finally said, gentlemen you can do as you like, but I will wait for another election. And Grimes, of Illinois, said, "Gentlemen, I will wait also. When you elect a man that has something to recommend him, I shall be glad to join you again." It soon became evident that there was general dissatisfaction with Davis, of Oregon, and so, to preserve the good-will that had prevailed so pleasantly since we had Harris, an election was called, and the result of it was that Baker, of Georgia, was chosen. He was splendid! Well, well after that we had Doolittle and Hawkins, and McElrov (there was some complaint about McElroy, because he was uncommonly short and thin), and Penrod, and two Smiths, and Bailey (Bailey had a wooden leg, which was clear loss, but he was otherwise good), and an Indian boy, and an organ grinder, and a gentleman by the name of Buckminster—a poor stick of a vagabond that wasn't any good for company and no account for breakfast. We were glad we got him elected before relief came.

"And so the blessed relief did come at last?"

Yes, it came one bright, sunny morning, just after election. John Murphy was the choice, and there never was a better, I am willing to testify; but John Murphy came home with us, in the train that came to succour us, and lived to marry the widow Harris—

"Relict of-"

Relict of our first choice. He married her, and is happy and respected and prosperous yet. Ah, it was like a novel, sir—it was like a romance. This is my stopping-place, sir; I must bid you good-by. Any time

that you can make it convenient to tarry a day or two with me, I shall be glad to have you. I like you, sir; I have conceived an affection for you. I could like you as well as I liked Harris himself, sir. Good day, sir, and a pleasant journey."

He was gone. I never felt so stunned, so distressed, so bewildered in my life. But in my soul I was glad he was gone. With all his gentleness of manner and his soft voice, I shuddered whenever he turned his hungry eye upon me: and when I heard that I had achieved his perilous affection, and that I stood almost with the late Harris in his esteem, my heart fairly stood still!

I was bewildered beyond description. I did not doubt his word; I could not question a single item in a statement so stamped with the earnestness of truth as his; but its dreadful details overpowered me, and threw my thoughts into hopeless confusion. I saw the conductor looking at me. I said, "Who is that man?"

"He was a member of Congress once, and a good one. But he got caught in a snowdrift in the cars, and like to been starved to death. He got so frost-bitten and frozen up generally, and used up for want of something to eat, that he was sick and out of his head two or three months afterwards. He is all right now, only he is a monomaniac, and when he gets on that old subject he never stops till he has eat up that whole car-load of people he talks about. He would have finished the crowd by this time, only he had to get out here. He has got their names as pat as A, B, C. When he gets them all eat up but himself, he always says:—'Then the hour for the usual election for breakfast having arrived,

and there being no opposition, I was duly elected, after which, there being no objections offered, I resigned. Thus I am here."

I felt inexpressibly relieved to know that I had only been listening to the harmless vagaries of a madman instead of the genuine experiences of a bloodthirsty cannibal.

## CURING A COLD.

It is a good thing, perhaps, to write for the amusement of the public, but it is a far higher and nobler thing to write for their instruction, their profit, their actual and tangible benefit. The latter is the sole object of this article. If it prove the means of restoring to health one solitary sufferer among my race, of lighting up once more the fire of hope and joy in his faded eyes, of bringing back to his dead heart again the quick, generous impulses of other days, I shall be amply rewarded for my labour; my soul will be permeated with the sacred delight a Christian feels when he has done a good, unselfish deed.

Having led a pure and blameless life, I am justified in believing that no man who knows me will reject the suggestions I am about to make, out of fear that I am trying to deceive him. Let the public do itself the honour to read my experience in doctoring a cold, as herein set forth, and then follow in my footsteps.

When the White House was burned in Virginia, I lost my home, my happiness, my constitution, and my trunk. The loss of the two first-named articles was a matter of no great consequence, since a home without a mother or a sister, or a distant young female relative in it, to remind you, by putting your soiled linen out of sight and taking your boots down off the mantel-piece, that there are those who think about you and care for you, is easily obtained. And I cared nothing for the loss of my happiness, because, not being a poet, it could not be possible that melancholy would abide with me long.

But to lose a good constitution and a better trunk were serious misfortunes.

On the day of the fire my constitution succumbed to a severe cold caused by undue exertion in getting ready to do something. I suffered to no purpose, too, because the plan I was figuring at for the extinguishing of the fire was so elaborate that I never got it completed until the middle of the following week.

The first time I began to sneeze, a friend told me to go and bathe my feet in hot water and go to bed. I did so. Shortly afterwards, another friend advised me to get up and take a cold shower-bath. I did that also. Within the hour, another friend assured me that it was policy to "feed a cold and starve a fever." I had both. So I thought it best to fill myself up for the cold, and then keep dark and let the fever starve awhile.

In a case of this kind, I seldom do things by halves; I ate pretty heartily; I conferred my custom upon a stranger who had just opened his restaurant that morning; he waited near me in respectful silence until I had finished feeding my cold, when he inquired if the people about Virginia were much afflicted with colds? I told him I thought they were.

He then went out and took in his sign.

I started down toward the office, and on the way

encountered another bosom friend, who told me that a quart of salt water, taken warm, would come as near curing a cold as anything in the world. I hardly thought I had room for it, but I tried it any how. The result was surprising. I believe I threw up my immortal soul.

Now, as I am giving my experience only for the benefit of those who are troubled with the distemper I am writing about, I feel that they will see the propriety of my cautioning them against following such portions of it as proved inefficient with me, and, acting upon this conviction, I warn them against warm salt water. It may be a good enough remedy, but I think it is too severe. If I had another cold in the head, and there was no course left me but to take either an earthquake or a quart of warm salt water, I would take my chances on the earthquake.

After the storm which had been raging in my stomach had subsided, and no more good Samaritans happening along, I went on borrowing handkerchiefs again and blowing them to atoms, as had been my custom in the early stages of my cold, until I came across a lady who had just arrived from over the plains, and who said she had lived in a part of the country where doctors were scarce, and had from necessity acquired considerable skill in the treatment of simple "family complaints." I knew she must have had much experience, for she appeared to be a hundred and fifty years old.

She mixed a decoction composed of molasses, aquafortis, turpentine, and various other drugs, and instructed me to take a wine-glass full of it every fifteen minutes. I never took but one dose; that was enough; it robbed me of all moral principle, and awoke every unworthy impulse of my nature. Under its malign influence my brain conceived miracles of meanness, but my hands were too feeble to execute them; at that time, had it not been that my strength had surrendered to a succession of assaults from infallible remedies for my cold, I am satisfied that I would have tried to rob the grave-yard.

Like most other people I often feel mean, and act accordingly; but until I took that medicine I had never revelled in such supernatural depravity and felt proud of it. At the end of two days I was ready to go to doctoring again. I took a few more unfailing remedies, and finally drove my cold from my head to my lungs.

I got to coughing incessantly, and my voice fell below zero; I conversed in a thundering base, two octaves below my natural tone; I could only compass my regular nightly repose by coughing myself down to a state of utter exhaustion, and then the moment I began to talk in my sleep my discordant voice woke me up again.

My case grew more and more serious every day. Plain gin was recommended; I took it. Then gin and molasses; I took that also. Then gin and onions; I added the onions, and took all three. I detected no particular result.

I found I had to travel for my health. I went to Lake Tahoe with my reportorial comrade, Wilson. I is gratifying to me to reflect that we travelled in considerable style; we went in the Pioneer coach, and my friend took all his baggage with him, consisting of two

excellent silk handkerchies and a daguerrotype of his grandmother. We sailed, and hunted, and fished, and danced all day, and I doctored my cough all night. By managing in this way, I made out to improve every hour in the twenty-four. But my disease continued to grow worse.

A sheet-bath was recommended. I had never refused a remedy yet, and it seemed poor policy to commence then; therefore I determined to take a sheet-bath, not-withstanding I had no idea what sort of arrangement it was.

It was administered at midnight, and the weather was very frosty. My breast and back were bared, and a sheet (there appeared to be a thousand yards of it) soaked in ice-water was wound around me until I resembled a swab for a Columbiad.

It is a cruel expedient. When the chilly rag touches one's warm flesh it makes him start with sudden violence, and gasp for breath, just as men do in the death agony. It froze the marrow in my bones and stopped the beating of my heart. I thought my time had come.

Never take a sheet-bath—never. Next to meeting a lady acquaintance, who, for reasons best known to herself, don't see you when she looks at you, and don't know you when she does see you, it is the most uncomfortable thing in the world.

But, as I was saying when the sheet-bath failed to cure my cough, a lady friend recommended the application of a mustard plaster to my breast. I believe that would have cured me effectually, if it had not been for young Wilson. When I went to bed I put my mustard

plaster—which was a very gorgeous one, eighteen inches square—where I could reach it when I was ready for it. But young Wilson got hungry in the night, and——

After sojourning a week at Lake Tahoe, I went to Steamboat Springs, and beside the steam baths, I took a cargo of the wickedest medicines that were ever concocted. They would have cured me, but I had to go back to Virginia, where, notwithstanding the variety of new remedies I absorbed every day, I managed to aggravate my disease by carelessness and undue exposure.

I finally concluded to visit San Francisco, and the first day I got there, a lady at the Lick House told me to drink a quart of whiskey every twenty-four hours, and a friend at the Occidental recommended precisely the same course. Each advised me to take a quart; that made half a gallon. I did it, and still live.

Now, with the kindest motives in the world, I offer for the consideration of consumptive patients the variegated course of treatment I have lately gone through. Let them try it; if it don't cure, it can't more than kill them.

# REV. HENRY WARD BEECHER'S FARM.

MR. B.'s farm consists of thirty-six acres, and is carried on on strict scientific principles. He never puts in any part of a crop without consulting his book. He ploughs and reaps and digs and sows according to the best authorities—and the authorities cost more than the other farming implements do. As soon as the library is complete, the farm will begin to be a profitable investment. book farming has its drawbacks. Upon one occasion, when it seemed morally certain that the hay ought to be cut, the hay book could not be found, and before it was found it was too late, and the hay was all spoiled. Beecher raises some of the finest crops of wheat in the country, but the unfavourable difference between the cost of producing it and its market value after it is produced has interfered considerably with its success as a commercial enterprise. His special weakness is hogs, however. He considers hogs the best game a farm produces. He buys the original pig for a dollar and a half, and feeds him forty dollars' worth of corn, and then sells him for about nine dollars. This is the only crop he ever makes any money on. He loses on the corn, but he makes seven dollars and a half on the hog. He does

not mind this, because he never expects to make anything on corn, anyway. And any way it turns out, he has the excitement of raising the hog any how, whether he gets the worth of him or not. His strawberries would be a comfortable success if the robins would eat turnips, but they won't, and hence the difficulty.

One of Mr. Beecher's most harassing difficulties in his farming operations comes of the close resemblance of different sorts of seeds and plants to each other. Two years ago his far-sightedness warned him that there was going to be a great scarcity of water melons, and therefore he put in a crop of seven acres of that fruit. But when they came up they turned out to be pumpkins, and a dead loss was the consequence. Sometimes a portion of his crop goes into the ground the most promising sweet potatoes, and comes up the most execrable carrots. When he bought his farm he found one egg in every hen's nest on the place. He said that here was just the reason why so many farmers failed—they scattered their forces too much-concentration was the idea. So he gathered those eggs together, and put them all under one experienced hen. That hen roosted over the contract night and day for many weeks, under Mr. Beecher's personal supervision, but she could not "phase" those eggs. Why? Because they were those shameful porcelain things which are used by modern farmers as "nest eggs."

Mr. Beecher's farm is not a triumph. It would be easier if he worked it on shares with some one; but he cannot find any body who is willing to stand half the expense, and not many that are able. Still, persistence

in any cause is bound to succeed. He was a very inferior farmer, when he first began, but a prolonged and unflinching assault upon his agricultural difficulties has had its effect at last, and he is now fast rising from affluence to poverty.

### RUNNING FOR GOVERNOR.

A FEW months ago I was nominated for Governor of the great State of New York, to run against Stewart L. Woodford and John T. Hoffman on an independent ticket. I somehow felt that I had one prominent advantage over these gentlemen, and that was - good character. It was easy to see by the newspapers that, if ever they had known what it was to bear a good name, that time had gone by. It was plain that in these latter years they had become familiar with all manner of shameful crimes. But at the very moment that I was exalting my advantage and joying in it in secret there was a muddy undercurrent of discomfort "riling" the deeps of my happiness, and that was—the having to hear my name bandied about in familiar connection with those of such people. I grew more and more disturbed. Finally I wrote my grandmother about it. Her answer came quick and sharp. She said-

"You have never done one single thing in all your life to be ashamed of—not one. Look at the newspapers—look at them and comprehend what sort of characters Woodford and Hoffman are, and then see if you are willing to lower yourself to their level and enter a public canvass with them."

It was my very thought! I did not sleep a single moment that night. But after all I could not recede. I was fully committed, and must go on with the fight. As I was looking listlessly over the papers at breakfast I came across this paragraph, and I may truly say I never was so confounded before:—

"Perjury.—Perhaps, now that Mr. Mark Twain is before the people as a candidate for Governor, he will condescend to explain how he came to be convicted of perjury by thirty-four witnesses in Wakawak, Cochin China, in 1863, the intent of which perjury was to rob a poor native widow and her helpless family of a meagre plaintain-patch, their only stay and support in their bereavement and desolation. Mr. Twain owes it to himself, as well as to the great people whose suffrages he asks, to clear this matter up. Will he do it?"

I thought I should burst with amazement! Such a cruel heartless charge. I never had seen Cochin China! I never had heard of Wakawak! I didn't know a plaintain-patch from a kangaroo! I did not know what to do. I was crazed and helpless. I let the day slip away without doing anything at all. The next morning the same paper had this—nothing more:—

"Significant.—Mr. Twain, it will be observed, is suggestively silent about the Cochin China perjury."

[Mem.—During the rest of the campaign this paper never referred to me in any other way than as "the infamous perjurer Twain."]

Next came the "Gazette," with this:-

"WANTED TO KNOW.—Will the new candidate for Governor deign to explain to certain of his fellow-citizens

(who are suffering to vote for him!) the little circumstance of his cabin-mates in Montana losing small valuables from time to time, until at last, these things having been invariably found on Mr. Twain's person or in his "trunk" (newspaper he rolled his traps in), they felt compelled to give him a friendly admonition for his own good, and so tarred and feathered him and rode him on a rail, and then advised him to leave a permanent vacuum in the place he usually occupied in the camp. Will he do this?"

Could anything be more deliberately malicious than that? For I never was in Montana in my life.

[After this, this journal customarily spoke of me as "Twain, the Montana Thief."]

I got to picking up papers apprehensively—much as one would lift a desired blanket which he had some idea might have a rattlesnake under it. One day this met my eye:—

"The Lie Nailed!—By the sworn affidavits of Michael O'Flanagan, Esq., of the Five Points, and Mr. Kit Burns and Mr. John Allen, of Water Street, it is established that Mr. Mark Twain's vile statement that the lamented grandfather of our noble standard-bearer, John T. Hoffman, was hanged for highway robbery, is a brutal and gratuitous Lie, without a single shadow of foundation in fact. It is disheartening to virtuous men to see such shameful means resorted to to achieve political success as the attacking of the dead in their graves, and defiling their honoured names with slander. When we think of the anguish this miserable falsehood must cause the innocent relatives and friends of the deceased, we are almost driven to incite an outraged and insulted.

public to summary and unlawful vengeance upon the traducer. But no: let us leave him to the agony of a lacerated conscience (though if passion should get the better of the public and in its blind fury they should do the traducer bodily injury, it is but too obvious that no jury could convict and no court punish the perpetrators of the deed)."

The ingenious closing sentence had the effect of moving me out of bed with despatch that night, and out at the back door also, while the "outraged and insulted public" surged in the front way, breaking furniture and windows in their righteous indignation as they came, and taking off such property as they could carry when they went. And yet I can lay my hand upon the Book and say that I never slandered Governor Hoffman's grandfather. More: I had never even heard of him or mentioned him up to that day and date.

[I will state, in passing, that the journal above quoted from always referred to me afterward as "Twain the Body-Snatcher."]

The next newspaper article that attracted my attention was the following:—

"A SWEET CANDIDATE.—Mark Twain, who was to make such a blighting speech at the mass meeting of the Independents last night, didn't come to time! A telegram from his physician stated that he had been knocked down by a runaway team and his leg broken in two places—sufferer lying in great agony, and so forth, and so forth, and a lot more bosh of the same sort. And the Independents tried hard to swallow the wretched subterfuge, and pretend that they did not know what was the real reason

of the absence of the abandoned creature whom they denominate their standard-bearer. A certain man was seen to reel into Mr. Twain's hotel last night in a state of beastly intoxication. It is the imperative duty of the Independents to prove that this besotted brute was not Mark Twain himself. We have them at last! This is a case that admits of no shirking. The voice of the people demands in thunder-tones, "Who was that man?"

It was incredible, absolutely incredible, for a moment, that it was really my name that was coupled with this disgraceful suspicion. Three long years had passed over my head since I had tasted ale, beer, wine, or liquor of any kind.

[It shows what effect the times were having on me when, I say that I saw myself confidently dubbed "Mr. Delirium Tremens Twain" in the next issue of that journal without a pang,—notwithstanding I knew that with monotonous fidelity the paper would go on calling me so to the very end.]

By this time anonymous letters were getting to be an important part of my mail matter. This form was common—

"How about that old woman you kiked of your premises which was beging.

"Pol Pry."

And this-

"There is things which you have done which is unbeknowens to anybody but me. You better trot out a few dolls to yours truly, or you'll hear thro' the papers from

"YANA YANAH"

That is about the idea. I could continue them till the reader was surfeited, if desirable.

Shortly the principal Republican journal "convicted" me of wholesale bribery, and the leading Democratic paper "nailed" an aggravated case of blackmailing to me.

[In this way I acquired two additional names: "Twain the Filthy Corruptionist," and "Twain the Loathsome Embracer."]

By this time there had grown to be such a clamour for an "answer" to all the dreadful charges that were laid to me that the editors and leaders of my party said it would be political ruin for me to remain silent any longer. As if to make their appeal the more imperative, the following appeared in one of the papers the very next day:—

"Behold the Man!—The independent candidate still maintains silence. Because he dare not speak. Every accusation against him has been amply proved, and they have been endorsed and re-endorsed by his own eloquent silence till at this day he stands for ever convicted. Look upon your candidate, Independents! Look upon the Infamous Perjurer! the Montana Thief! the Body-snatcher! Contemplate your Incarnate Delirium Tremens! your Filthy Corruptionist! your Loath-some Embracer! Gaze upon him—ponder him well—and then say if you can give your honest votes to a creature who has earned this dismal array of titles by his hideous crimes, and dares not open his mouth in denial of any one of them!"

There was no possible way of getting out of it and so,

in deep humiliation, I set about preparing to "answer" a mass of baseless charges and mean and wicked falsehoods. But I never finished the task, for the very next morning a paper came out with a new horror, a fresh malignity, and seriously charged me with burning a lunatic asylum with all its inmates because it obstructed the view from my house. This threw me into a sort of panic. Then came the charge of poisoning my uncle to get his property, with an imperative demand that the grave should be opened. This drove me to the verge of distraction. On top of this I was accused of employing toothless and incompetent old relatives to prepare the food for the foundling hospital when I was warden. was wavering—wavering. And at last, as a due and fitting climax to the shameless persecution that party rancour had inflicted upon me, nine little toddling children of all shades of colour and degrees of raggedness were taught to rush on to the platform at a public meeting and clasp me around the legs and call me Pa!

I gave up. I hauled down my colours and surrendered. I was not equal to the requirements of a Gubernatorial campaign in the State of New York, and so I sent in my withdrawal from the candidacy, and in bitterness of spirit signed it,

"Truly yours,

" Once a decent man, but now

"MARK TWAIN, I. P., M. T., B. S., D. T., F. C., "and L. E."

## LITERATURE IN THE DRY DIGGINGS.

Although a resident of San Francisco, I never heard much about the "Art Union Association" of that city until I got hold of some old newspapers during my three months' stay in the Big Tree region of Calaveras county. Up there, you know, they read everything, because in most of those little camps they have no libraries, and no books to speak of, except now and then a patent office report or a prayer-book, or literature of that kind, in a general way, that will hang on and last a good while when people are careful with it, like miners; but as for novels, they pass them around and wear them out in a week or two. Now there was Coon, a nice, bald-headed man, at the hotel in Angel's Camp, I asked him to lend me a book, one rainy day; he was silent a moment, and a shade of melancholy flitted across his fine face, and then he said: "Well, I've got a mighty responsible old Webster Unabridged, what there is left of it, but they started her sloshing around and sloshing around and sloshing around the camp before ever I got a chance to read her myself; and next she went to Murphy's and from there she went to Jackass Gulch, and now she's gone to San Andreas, and I don't expect I'll ever see that book again. But what makes me mad is, that for

all they're so handy about keeping her sashshaying around from shanty to shanty and from camp to camp, none of em's ever got a good word for her. Now Coddington had her a week, and she was too many for him —he couldn't spell the words; he tackled some of them regular busters, tow'rd the middle, you know, and they throwed him; next, Dyer, he tried her a jolt, but he couldn't pronounce 'em-Dyer can hunt quail or play seven-up as well as any man, understand, but he can't pronounce worth a cuss; he used to worry along well well enough, though, till he'd flush one of them rattlers with a clatter of syllables as long as a string of sluiceboxes, and then he'd loose his grip and throw up his hand; and so, finally, Dick Stoker harnessed her, up there at his cabin, and sweated over her and cussed over her and rastled with her for as much as three weeks, night and day, till he got as far as R, and then passed her over to 'Liege Pickerell, and said she was the allfiredst, dryest reading that ever he struck. Well, well, if she's come back from San Andreas, you can get her, and prospect her, but I don't reckon there's a good deal left of her by this time, though time was when she was as likely a book as any in the State, and as hefty, and had an amount of general information in her that was astonishing, if any of these cattle had known enough to get it out of her." And ex-corporal Coon proceeded cheerlessly to scout with his brush after the straggling hairs on the rear of his head and drum them to the front for inspection and roll-call, as was his usual custom before turning in for his regular afternoon nap.

#### A MYSTERIOUS VISIT.

THE first notice that was taken of me when I "settled down," recently, was by a gentleman who said he was an assessor, and connected with the U. S. Internal Reveuue Department. I said I had never heard of his branch of business before, but I was very glad to see him, all the same,—would he sit down? He sat down. I did not know anything particular to say, and yet I felt that people who have arrived at the dignity of keeping house must be conversational, must be easy and sociable in company. So in default of anything else to say, I asked him if he was opening his shop in our neighbourhood.

He said he was. [I did not wish to appear ignorant, but I had hoped he would mention what he had for sale.]

I ventured to ask him "how was trade?" and he said "So-so."

I then said we would drop in, and if we liked his house as well as any other, we would give him our custom.

He said he thought we would like his establishment well enough to confine ourselves to it—said he never saw anybody who would go off and hunt up another man in his line after trading with him once.

That sounded pretty complacent, but barring that

natural expression of villainy which we all have, the man looked honest enough.

I do not know how it came about exactly, but gradually we appeared to melt down and run together, conversationally speaking, and then everything went along as comfortably as clockwork.

We talked, and talked, and talked—at least I did. And we laughed, and laughed, and laughed—at least he But all the time I had my presence of mind about did. me-I had my native shrewdness turned on "full head." as the engineers say. I was determined to find out all about his business, in spite of his obscure answers-and I was determined I would have it out of him without his suspecting what I was at. I meant to trap him with - a deep, deep ruse. I would tell him all about my own business, and he would naturally so warm to me during this seductive burst of confidence that he would forget himself and tell me all about his affairs before he suspected what I was about. I thought to myself, My son, you little know what an old fox you are dealing with. I said :---

"Now you never would guess what I made lecturing this winter and last spring?"

"No—don't believe I could, to save me. Let me see—let me see. About two thousand dollars maybe? But no—no, sir, I know you couldn't have made that much. Say seventeen hundred, maybe?"

"Ha-ha! I knew you couldn't. My lecturing receipts for last spring and this winter were fourteen thousand seven hundred and fifty dollars—what do you think of that?"

"Why it is amazing—perfectly amazing. I will make a note of it. And you say even this wasn't all?"

"All? Why bless you there was my income from the Buffalo Express for four months—about—about—well, what should you say to about eight thousand dollars, for instance?"

"Say! Why I should say I should like to see myself rolling in just such another ocean of affluence. Eight thousand! I'll make a note of it. Why, man!—and on top of all this, I am to understand that you had still more income?"

"Ha-ha-ha! Why you're only in the suburbs of it, so to speak. There's my book, 'The Innocents Abroad'—price \$3.50 to \$5.00, according to the binding. Listen to me. Look me in the eye. During the last four months and a half, saying nothing of sales before that, but just simply during the four months and a half, we've sold ninety-five thousand copies of that book! Ninety-five thousand! Think of it. Average four dollars a copy, say. It's nearly four hundred thousand dollars, my son. I get half!"

"The suffering Moses! I'll set that down. Fourteen-seven-fifty—eight—two hundred. Total, say—well, upon my word, the grand total is about two hundred and thirteen or fourteen thousand dollars. Is that possible?"

"Possible! If there's any mistake it's the other way. Two hundred and fourteen thousand, cash, is my income for this year, if I know how to cipher."

Then the gentleman got up to go. It came over me most uncomfortably that maybe I had made my revelations

for nothing, besides being flattered into stretching them considerably by the stranger's astonished exclamations. But no; at the last moment the gentleman handed me a large envelope and said it contained his advertisement; and that I would find out all about his business in it: and that he would be happy to have my custom-would, in fact, be proud to have the custom of a man of such prodigious income; and that he used to think there were several wealthy men in the city, but when they came to trade with him, he discovered that they barely had enough to live on; and that, in truth, it had been such a weary, weary age since he had seen a rich man face to face, and talked with him, and touched him with his hands, that he could hardly refrain from embracing me in fact, would esteem it a great favour if I would let him embrace me.

This so pleased me, that I did not try to resist, but allowed this simple-hearted stranger to throw his arms about me and weep a few tranquillizing tears down the back of my neck. Then he went his way.

As soon as he was gone, I opened his advertisement. I studied it attentively for four minutes. I then called up the cook and said:—

"Hold me while I faint. Let Maria turn the griddle-cakes."

By-and-by, when I came to, I sent down to the rum mill on the corner and hired an artist by the week to sit up nights and curse that stranger, and give me a lift occasionally in the day time when I came to a hard place.

Ah, what a miscreant he was! His "advertisement"

was nothing in the world but a wicked tax-return—a string of impertinent questions about my private affairs occupying the best part of four foolscap pages of fine print—questions, I may remark, gotten up with such marvellous ingenuity that the oldest man in the world couldn't understand what the most of them were driving at—questions, too, that were calculated to make a man report about four times his actual income to keep from swearing to a falsehood. I looked for a loop-hole, but there did not appear to be any. Inquiry No. 1 covered my case, as generously and as amply as an umbrella could cover an ant-hill:

"What were your profits, during the past year, from any trade, business or vocation, wherever carried on?"

And that inquiry was backed up by thirteen others of an equally searching nature, the most modest of which required information as to whether I had committed any burglary, or highway robbery, or by any arson or other secret source of emolument, had acquired property which was not enumerated in my statement of income as set opposite to inquiry No. 1.

It was plain that that stranger had enabled me to make a goose of myself. It was very, very plain, and so I went out and hired another artist. By working on my vanity the stranger had seduced me into declaring an income of 214,000 dollars. By law, 1000 dollars of this was exempt from income-tax—the only relief I could see, and it was only a drop in the ocean. At the legal five per cent., I must pay over to the government the

appalling sum of ten thousand six hundred and fifty dollars, income-tax.

[I may remark, in this place, that I did not do it.]

I am acquainted with a very opulent man, whose house is a palace, whose table is regal, whose outlays are enormous, yet a man who has no income, as I have often noticed by the revenue returns; and to him I went for advice, in my distress. He took my dreadful exhibition of receipts, he put on his glasses, he took his pen, and presto !-- I was a pauper! It was the neatest thing that He did it simply by deftly manipulating the bill of "DEDUCTIONS." He set down my "State, national, and municipal taxes" at so much; my "losses by shipwreck, fire, &c.," at so much; my "losses on sales of real estate"—on "live stock sold"—on "payments for rent of homestead"—on "repairs, improvements, interest"-on "previously taxed salary as an officer of the United States' army, navy, revenue service," and other things. He got astonishing "deductions" out of each and every one of these matters-each and every one of them. And when he was done he handed me the paper and I saw at a glance that during the year my income, in the way of profits, had been one thousand two hundred and fifty dollars and forty cents.

"Now," said he, "the thousand dollars is exempt by law. What you want to do is to go and swear this document in and pay tax on the two hundred and fifty dollars."

[While he was making this speech his little boy Willie lifted a two dollar green-back out of his vest pocket and vanished with it, and I would wager anything that it my

stranger were to call on that little boy to-morrow he would make a false return of his income.]

"Do you," said I, "do you always work up the 'deductions' after this fashion in your own case, sir?"

"Well, I should say so! If it weren't for those eleven saving clauses under the head of 'Deduction' I should be beggared every year to support this hateful and wicked, this extortionate and tyrannical government."

This gentleman stands away up among the very best of the solid men of the city—the men of moral weight, of commercial integrity, of unimpeachable social spotlessness—and so I bowed to his example. I went down to the revenue office, and under the accusing eyes of my old visitor I stood up and swore to lie after lie, fraud after fraud, villainy after villainy, till my soul was coated inches and inches thick with perjury and my self-respect gone for ever and ever.

But what of it? It is nothing more than thousands of the highest, and richest, and proudest, and most respected, honoured, and courted men in America do every year. And so I don't care. I am not ashamed, I shall simply, for the present, talk little and eschew fire-proof gloves, lest I fall into certain dreadful habits irrevocably.

THE END.

# GEORGE ROUTLEDGE & SONS'

# Hew Publications.

- GEMS OF BELGIAN ART. By W. B. SCOTT.
  With 16 Photographs from the finest Belgian Paintings. 4to. 226.
- NAOMI; OR, THE LAST DAYS OF JERU-SALEM. A New Edition, with 16 Plates in Photography, representing Views in Jerusalem. By DAVID ROBERTS, R.A. siz.
- A THOUSAND AND ONE GEMS OF POETRY. Selected by Charles Mackay. With Illustrations by Millais, Birket Foster, John Gilbert, and others. 122. 6d.
- HOUSEHOLD STORIES AND FAIRY TALES.
  With 400 Illustrations. Engraved by DALERELS. Post 8vo.
  cloth, gilt edges. Uniform with "Grimm's Household Stories."
  72. 62.
- A BOOK OF CAROLS. With Music. Illustrated by Dalsums. Uniform with "National Nursery Rhymes." 72. 6d.
- TRAVELLING ABOUT OVER NEW AND OLD GROUND. A Book for Boys. By LADY BARKER, Author of "Stories About :—" With Maps and Illustrations. 6s.

#### WORKS PUBLISHED BY

- ROUTLEDGE'S EVERY BOY'S ANNUAL FOR 1872. Edited by EDMUND ROUTLEDGE. With Coloured Illustrations. 6s.
- CHIMES AND RHYMES FOR YOUTHFUL TIMES. Coloured Plates. Uniform with "Schnick-Schnack." g.
- THE POLL-PARROT PICTURE-BOOK. Containing Tittums and Fido; The Cats' Tea-Party; Ann and Her Mamma; and Reynard the Fox. With 24 pages of Coloured Plates by Kronheim. 52.
- ROUTLEDGE'S COLOURED A B C BOOK.
  Containing The Alphabet of Fairy Tales; The Farmyard Alphabet;
  The Alphabet of Flowers: and Tom Thumb's Alphabet. With 24
  pages of Coloured Plates by Kronheim and others. 54.
- THE WINBOROUGH BOYS: A Story of School Life. By the Rev. H. C. Adams, M.A. With Illustrations, 5s.
- THE GREAT SIEGES OF HISTORY, including the Sieges of Paris. With Coloured Illustrations.
- BONNECHOSE'S FRANCE. A New Edition, including the French Civil War in 1871. 74. 6d.
- THE PRAIRIE BIRD. A Book for Boys. By the Hon. Charles Murray. With Illustrations. 52.
- PRESCOTT'S PHILIP (Vol. 3), AND ESSAYS.
  A New Edition, in One Volume. 5s.
- WATTS' DIVINE AND MORAL SONGS. With 108 Woodcuts by J. D. COOPER. 5s.

#### GEORGE ROUTLEDGE AND SONS.

- THE BOY'S OWN STORY BOOK. With many Illustrations. Uniform with "A Picture Story Book," 3s. 6d.
- HARRY HOPE'S HOLIDAYS. By J. T. BURGESS. With 12 Illustrations. 3s. 6d.
- BOY LIFE AMONG THE INDIANS. By the Author of "The Young Marconers." With Illustrations. 3s. 6d.
- OLD SAWS NEW SET. By the Author of "A Trap to Catch a Sunbeam." With Illustrations, 3s. 6d.
- LOVER'S POEMS. A New and Cheaper Edition. With Illustrations. 3s. 6d.
- THE CHILDREN'S PICTURE FABLE BOOK.
  With 60 Plates by HARRISON WEIR. Uniform with "The Album for Children." 3s. 6d.
- THE MODERN SPEAKER AND RECITER.
  Selected from the Best Authors. (A Volume of "Routledge's Standard Library.") 3s. 6d.
- GEMS OF PROSE. Selected by CHAS. MACKAY.
  Uniform with, "A Thousand and One Gems of Poetry." (A
  Volume of "Routledge's Standard Library.") 3s. 6d.
- TALES OF NAVAL ADVENTURE. By Lieut. C. R. Low. Illustrated. 21. 62.
- JORROCKS' JAUNTS AND JOLLITIES. Fancy Boards. 21. 6d.
- THE LIFE OF WELLINGTON. Illustrated.

#### WORKS PUBLISHED BY

- STORIES FOR SUNDAYS. First Series.  $\mathbf{B}\mathbf{v}$ the Rev. H. C. ADAMS, M.A. Illustrated. 2s.
- STORIES FOR SUNDAYS. Second Series. By the Rev. H. C. ADAMS, M.A. Illustrated. 28.
- ADVENTURES AMONG THE INDIANS. By the Author of "The Young Marooners." Illustrated. 2s.
- COUSIN ALECK: OR. BOY LIFE AMONG THE INDIANS. By the Author of "The Young Marooners." Illustrated.
- JENKINS' VEST LEXICON OF DIFFICULT WORDS. Cloth, 1s. 6d.; Roan, 2s.
- MIRIAM AND ROSETTE. A Story for Girls. zs. 6d.
- A PICTURE BOOK OF ANIMALS AND BIRDS. With 150 Illustrations. 15. 6d.
- ROUTLEDGE'S SHILLING **IUVENILES** New Volumes. Asop's Fables. Watts' Songs. The Language and Poetry of Flowers.
- ROUTLEDGE'S SHILLING TOYS. New Vols. With Coloured Plates by KRONHEIM.

Tittums and Fido.

Reynard the Fox. The Cats' Tea-Party. Ann and Her Mamma. Alphabet of Fairy Tales.

STORIES FOR SUNDAYS. By the Rev. H. C. ADAMS, M.A. In Packets. Two Series. Each, 18.

#### GEORGE ROUTLEDGE AND SONS.

- ROUTLEDGE'S CHRISTMAS ANNUAL. Edited by Edmund Routledge. 15.
- ROUTLEDGE'S READINGS. Comic; Serious;
  Dramatic. 11. each Volume.
- A NEW SERIES OF THE NURSERY LIBRARY. Twelve Books in a Packet. 15.
- ROUTLEDGE'S SIXPENNY TOYS. New Volumes. Printed in Colours by EDMUND EVANS.

  This Little Pig went to Market. | King Luckie-Boy's Party.
- ROUTLEDGE'S THREEPENNY TOYS. New Volumes. Printed in Colours by Kronheim.

My First Alphabet. Old Mother Goose. Babes in the Wood. This Little Pig went to Market. The Old Woman who lived in a Shoe. Little Bo-Peep.

- THE CHILDREN'S PICTURE BOOK OF THE SAGACITY OF ANIMALS. With 60 Illustrations by HARRISON WEIR. 3s. 6d.
- MY FIRST PICTURE BOOK. With Thirty-six Coloured Plates by KRONHEIM. 22.
- THE CHILDREN'S BIBLE BOOK. By H. W. DULCKEN, with 200 Illustrations by DALZIEL Brothers. 3s. 6d.
- SAGE STUFFING FOR GREEN GOSLINGS.

  By the Hon. HUGH ROWLEY, with Illustrations by the Author.

  Small 4to. 56.
- A HANDY HISTORY OF ENGLAND FOR THE YOUNG. By H. W. DULCKEN. With 120 Illustrations by DALZIELS Brothers. 31. 6d.

SING-SONG. A Poetry Book for Children. By Christina D. Rossetti. With Illustrations by Arthur Hughes, engraved by the Brothers Dalziel. 4to. cloth, gilt edges. 55.

LONGFELLOW'S POETICAL WORKS, including the New England Tragedies. With 178 Illustrations by JOHN GILBERT. 4to. cloth, gilt edges. 215.

LONGFELLOW'S POETICAL WORKS. A
New and Complete Edition. With Plates by JOHN GILBERT.
Demy 8vo. cloth, gilt edges. 7s. 6d.

N.B.—The ONLY Complete Editions of Mr. Longfellow's Works
are those published by Messrs. ROUTLEDGE & SONS.;

THE POETICAL WORKS OF SAMUEL ROGERS. With Steel Plates by TURNER and STOTHARD. In a New Binding. 4to. cloth, gilk-edges. 215.

THE BOOK OF SHAKESPEARE GEMS. A
Series of Landscape Illustrations of the most interesting Localities
in Shakespeare's Dramas. With 45 Magnificent-Steel Plates. 4to.
cloth, glit edges. 122. 6d.

THE BUTTERFLIES OF GREAT BRITAIN.

By J. O. Westwood, F.L.S. With 20 pages of Coloured Plates.
Small 4to. 122. 6d.

WATERTON'S WANDERINGS OF A NATU-RALIST IN SOUTH AMERICA, Etc. 31.64

COMMON BRITISH BEETLES. By the Rev. J. G. Wood. With 12 pages of Coloured Plates. 25. 6d.

# Broadway, Ludgate Hill, LONDON, E.C.

# CATALOGUE OF BOOKS

ON

NATURAL HISTORY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, AGRICULTURE, SPORTING, LITERATURE, ART, &c.

## NATURAL HISTORY AND SCIENCE.

- Routledge's Illustrated Natural History of Man. Being an Account of the Manners and Customs of the Uncivilised Races of Men. By the Rev. J. G. Wood, M.A., F.L.S. With more than 600 Original Illustrations by Zwecker, Danby, Angas, Handley, and others. Engraved by the Brothers Dalziel. Vol. I., Africa, 18s.; Vol. II., Australia, New Zealand, Polynesia, America, Asia, and Ancient Europe, 20s. 2 vols. super-royal 8yo. cloth, 38s.
- Routledge's Illustrated Natural History. By the Rev. J. G. Wood, M.A. With more than 1,500 Illustrations by Coleman, Wolf, Harrison Weir, Wood, Zwecker, and others. 3 vols. super-royal, cloth, price £2 14. The volumes are also sold separately, viz.:—Mammalia, with 600 Illustrations, 18.; Birds, with 500 Illustrations, 18.; Reptiles, Fishes, and Insects, 400 Illustrations, 18.
- An Illustrated Natural History. By the Rev. J. G. WOOD, M.A. With 500 Illustrations by William Harvey, and 8 full-page plates by Wolf and Harrison Weir. Post 8vo. cloth, gilt edges, 6v.
- A Popular Natural History. Adapted for Young Readers. By the Rev. J. G. Wood. With 700 Illustrations, by Wolf, Weir, &c. 4to. Cloth, gilt edges. 121.64.
- The Boy's Own Natural History. By the Rev. J. G. Wood, M.A. With 400 Illustrations, 3s. 6d. cloth.
- Sketches and Anecdotes of Animal Life. By the Rev. J. G. Wood. Illustrated by Harrison Weir. Fcap. 8vo. cloth, 31. 6d.
- Animal Traits and Characteristics; or, Sketches and Anadotes of Animal Life. By the Rev. J. G. Wood. With Illustrations. Fcap. 8vo. cloth, 3s. 6d.

- White's Natural Illstory of Selborne. A New Edition. Edited by the Rev. J. G. Wood, and Illustrated with above 200 Illustrations by W. Harvey. Finely printed. Fcap. 8vo. cloth, 3s. 6d.
- Dogs and their Ways. Illustrated by Numerous Anecdotes, compiled from Authentic Sources. By the Rev. CHARLES WILLIAMS. With Illustrations. Fcap. 8vo. cloth, 3a. 6d.
- The Young Naturalists. By Mrs. Loudon. 16mo. Cloth, Illustrated, 1s. 6d.
- The Child's First Book of Natural History. By Miss BOND. With 100 Illustrations. 16mo. cloth, 14. 6d.
- The Common Objects of the Country. By the Rev. J. G. Woon. With Illustrations by Coleman, containing 150 of the "Objects," beautifully printed in Colours. Cloth, gilt edges, price 3s. 6d.
- Also a Cheap Edition, price 1s., in fancy boards, with plain Plates.
- Common British Beetles. By the Rev. J. G. WOOD, M.A. With Woodcuts, and Twelve pages of Plates, Illustrating all the Varieties of Beetles. Beautifully printed in Colours by Edmund Evans. Fcap. 8vo. cloth, gilt edges, price 32. 6d.
- Westwood's (Professor) British Butterflies and their Transformations. With Numerous Illustrations, beautifully coloured by hand. Imperial 8vo. cloth, 122. 6d.
- British Butterflies. Figures and Descriptions of every native species, with an Account of Butterfly Life. With 71 Coloured Figures of Butterflies, all of exact life-size, and 67 Figures of Caterpillars, Chrysalides, &c. By W. S. Coleman. Fcap., cloth gilt, price 31. 64.
- • A Cheap Edition, with plain plates, fancy boards, price 1s.
- The Common Moths of England. By the Rev. J. G. Wood, M.A. 12 Plates printed in Colours, comprising 100 objects. Cloth, gilt edges, 3s. 6d.
  - • A Cheap Edition, with plain Plates, boards, Is.
- British Entomology; containing a familiar and Technical Description of the Insects most common to the localities of the British Isles. By Maria E. Catlow. With 16 pages of Coloured Plates. Cloth, 5s.
- Spider Spinnings; or, Adventures in Insect-Land. By G. L. M. With Illustrations. Fcap. 20. cloth.
- All the incidents in this Tale are based on actual facts, extablished by the careful observation of Naturalists.

- The Poultry Book. By W. B. TEGETMEIER, F.Z.S. Assisted by the following gentlemen: Mr. E. Hewitt, Mr. R. Teebay, Mr. F. Zurhorst, Mr. P. H. Jones, Mr. J. Douglas, the Rev. A. G. Brook, the late Mr. B. P. Brent, and many other Eminent Authorities. With 30 full-page Illustrations of the different Varieties, drawn from Life by Harrison Weir, and printed in Colours by Leighton Brothers; and numerous Woodcuts. Imperial 8vo, handsomely bound in cloth, bevelled boards, gilt edges, price 18s.
- Pigeons. By W. B. TEGETMEIER, F.Z.S., Assisted by the following Authorities: The Members of the National Columbarian Society, Mr. F. Esquilant, Mr. Harrison Weir, Mr. Jones Percival, Mr. P. H. Jones, Rev. A. G. Brook, Mr. Betty, the late Mr. Brent, and many other Eminent Fanciers. With 27 Coloured Representations of the different Varieties, drawn from Life by Harrison Weir, and printed in Colours by Leighton Brothers; and numerous Woodcuts. Imperial 8vo, handsomely bound in cloth, gilt edges, price 10s. 6d.
- My Feathered Friends. Containing Anecdotes of Bird-Life, more especially Eagles, Vultures, Hawks, Magpies, Rooks, Crows, Ravens, Parrots, Humming Birds, Ostriches, &c., &c. By the Rev. J. G. Wood. With Illustrations by Harrison Weir. Cloth gilt, 32.6d.
- British Birds' Eggs and Nests. By the Rev. J. C. Atkinson. With original Illustrations by W. S. Coleman, printed in Colours. Fcap. cloth, gilt edges, price 30. 6d.
- British Birds' Eggs. By RICHARD LAISHLEY. With 20 Pages of Coloured Plates, embracing 100 subjects. Cloth, 5s.
- Our Garden Friends and Foes. By the Rev. J. G. Wood. An Account of the various Animals and Insects which affect our Gardens and Greenhouses, with Directions for encouraging such as are "Friends" and for extirpating the "Foes." With 8 Pages of Plates, containing 160 Illustrations, by T. W. Wood, Smith, Coleman, &c. Crown 8vo. cloth, 7s. 6d.
- Fish Culture: A Practical Guide to the Modern System of Breeding and Rearing Fish. By Francis Francis. With numerous Illustrations. Post 8vo. 5e.
- British Conchology. A Familiar History of the Mol-Luscs inhabiting the British Isles. By G. B. Sowers, F.L.S. With 20 Pages of Coloured Plates, embracing \$50 subjects. Cloth, 51.

- The Common Objects of the Sea-Shore. With Hints for the Aquarium. By the Rev. J. G. WOOD. The Fine Edition with the Illustrations by G. B. SOWERBY, beautifully printed in Colours. Fcap. 8vo, cloth, gilt edges, 3s. 6d.
- Also, price 1s., a Cheap Edition, with the Plates plain.
- British Crustacea; comprising a Familiar Account of their Classification and Habits. By ADAM WHITE, F.L.S. With 20 Pages of Coloured Plates, embracing 120 subjects. Cloth, 5s.
- The Fresh-Water and Salt-Water Aquarium. Rev. J. G. Wood, M.A. With 11 Coloured Plates, containing 126 Objects. Cloth, 31. 6d. A Cheap Edition, with plain Plates, boards, 18.
- The Aquarium, of Marine and Fresh Water Animals and Plants. By G. B. SOWERBY, F.L.S. With 20 Pages of Coloured Plates, embracing 120 subjects. Cloth, 58.
- Garden Botany: containing a Familiar and Scientific Description of most of the Hardy and Half-hardy Plants introduced into the Flower-Garden. By AGNES CATLOW. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 67 Plates. 51.
- The Kitchen and Flower-Garden; or, the Culture in the open ground of Roots, Vegetables, Herbs, and Fruits, and of Bulbous, Tuberous, Fibrous, Rooted, and Shrubby Flowers. By Eugene Sebastian Delamer. Fcap. cloth gilt edges, price 3. 64.
- Greenhouse Botany: containing a Familiar and Technical Description of the Exotic Plants introduced into the Greenhouse. By AGNES CATLOW. With 20 Pages of Coloured Illustrations. 5.
- Wild Flowers: How to See and how to Gather them. With Remarks on the Economical and Medicinal Uses of our Native Plants. By SPENCER THOMSON, M.D. A New Edition, entirely Revised, with 171 Woodcuts, and 8 large Coloured Illustrations by Noel Humphreys. Fcap. 8vo, price 38. 6d., cloth, gilt edges.
- Also, price 28., in boards, a Cheap Edition, with Plain Plates.
- Field Botany: containing a Description of the Plants common to the British Isles. By AGNES CATLOW. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 80 Plates. 58.
- British Ferns and the Allied Plants: comprising the Club-Mosses, Pepperworts, and Horsetails. By THOMAS MOORE, F.L.S. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 51 subjects. Cloth, 78. 6d.

- Our Woodlands, Heaths, and Hedges: A Popular Description of Trees, Shrubs, Wild Fruits, &c., with Notices of their Insect Inhabitants. By W. S. COLEMAN, M.E.S.L. With 41 Illustrations printed in Colours on 8 Plates. Fcapprice 3s. 6d., cloth, gilt edges.
   \*\*A Cheap Edition, with Plain Plates, fancy boards, 1s.
- British Ferns and their Allies: comprising the Club-Mosses, Pepperwort, and Horsetails. By Thomas Moore. With 40 Illustrations by W. S. Coleman, beautifully printed in Colours. Fcap. 8vo, cloth, gilt edges, 3s. 6d.
- A Cheap Edition of the above, with Coloured Plates, price 18., fancy boards.
- British Mosses: comprising a General Account of their Structure, Fructification, Arrangement, and Distribution. By ROBERT M. STARK, F.R.S.E. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 80 subjects. Cloth, 50.
- British Lichens: comprising an Account of their Structure, Reproduction, Uses, Distribution, and Classification. By W. LAUDER LINDSAY, M.D. With 22 Pages of Coloured Plates, embracing 400 subjects. Cloth, 58.
- British Seaweeds: comprising their Structure, Fructification, Specific Characters, Arrangement, and General Distribution, with Notices of some of the Fresh-water ALGÆ. By the Rev. D. LANDSBOROUGH, A.L.S. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 80 subjects. Cloth, 55.
- British Zoophytes or Corallines. By the Rev. Dr. LANDSBOROUGH. With 20 Pages of Coloured Plates, embracing 120 subjects. Cloth, 5s.
- Palms and their Allies: containing a Familiar Account of their Structure, Distribution, History, Properties, and Uses; and a complete List of all the species introduced into our Gardens. By Berthold Seemann, Ph.D., M.A., F.L.S. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing many varieties. Cloth, 50.
- Plants of the World; or, A Botanical Excursion round the World. By E. M. C. Edited by Charles Daubeny, M.D., F.R.S., &c. With 20 Pages of Coloured Plates of Scenery. Cloth, 5s.
- Profitable Plants: a Description of the Botanical and Commercial Characters of the principal articles of Vegetable origin, used for Food, Clothing, Tanning, Dyeing, Building, Medicine, Perfumery, &c. By Thomas C. Archer, Collector for the Department of Applied Botany in the Crystal Palace, Sydenham. With 20 Pages of Coloured Illustrations, embracing 106 Plates. Cloth, 53.

#### SCIENCE.

- The Boy's Book of Science, including the successful performance of Scientific Experiments. 470 Engravings. By Professor Pepper, of the Polytechnic. Cloth, gilt edges, 6s.
- The Book of Metals; including Personal Narratives of Visits to Coal, Lead, Copper, and Tin Mines; with a large number of Interesting Experiments. 300 Illustrations. By PROFESSOR PEFFER, of the Polytechnic. Post 8vo. cloth, gilt edges, 6s.
- The Microscope: its History, Construction, and Application. Being a familiar Introduction to the use of the Instrument, and the study of Microscopical Science. By JABEZ HOGG, F.L.S., F.R.M.S. With upwards of 500 Engravings and Coloured Illustrations by Tuffen West. Seventh Edition, crown 8vo. cloth, 7s. 6d.
- The Common Objects of the Microscope. By the Rev. J. G. Wood. With Twelve Pages of Plates by Tuffen West, embracing upwards of 400 Objects. The Illustrations printed in Colours. Fcap. 8vo. price 3s. 6d., cloth, gilt edges.
- • A Cheap Edition, with Plain Plates, price 1s., fancy boards.
- The Orbs of Heaven; or, the Planetary and Stellar Worlds. A Popular Exposition of the great Discoveries and Theories of Modern Astronomy. By O. M. MITCHELL. With Numerous Illustrations. Crown 8vo. 2s. 6d.
- Popular Astronomy; or, The Sun, Planets, Satellites, and Comets. With Illustrations of their Telescopic Appearance. By O. M. MITCHELL. 2s. 6d.
- The Story of the Peasant-Boy Philosopher. Founded on the early life of Ferguson, the Astronomer. By HENRY MAYHEW. Illustrated. Cloth, gilt, 5s.
- The Wonders of Science; or, the Story of Young Humphry Davy, the Cornish Apothecary's Boy, who taught himself Natural Philosophy. By HENRY MAYHEW. Illustrated. Cloth, gilt, 5s.
- The Book of Trades, and the Tools used in them. By one of the Authors of "England's Workshops." With Numerous Illustrations. Small 4to. cloth, gilt edges, 5s.
- Wonderful Invention; from the Mariner's Compass to the Electric Telegraph Cable. By JOHN TIMBS. Illustrated. Post 8vo. 5s.

- The Laws of Contrast of Colour, and their Application to the Arts. New Edition, with an important Section on Army Clothing. By M. E. CHEVREUL. Translated by JOHN SPANTON. With Coloured Illustrations Fcap. 8vo. 5s. cloth, gilt.
- Geological Gossip on the Earth and Ocean. By Professor Ansten. Fcp. 8vo. printed cloth, 1s. 6d.
- A Manual of Weathercasts and Storm Prognostics on Land and Sea: or, the Signs whereby to judge of coming Weather. Adapted for all Countries. By Andrew Stein-METZ. Boards, 1s.
- The Family Doctor: A Dictionary of Domestic Medicine and Surgery: especially adapted for Family use. 750 pages, with numerous Illustrations. 3s. 6d.
- Craig's Universal Technological, Etymological, and Pronouncing Dictionary of the English Language, embracing all the terms used in Art, Science, and Literature. New Edition, revised by Dr. NUTTALL, with Appendix of New Words. In royal 8vo, 2 vols., half bound, 11. 10s.
- Simmonds' (P.L.) Commercial Dictionary of Trade Products, Manufacturing and Commercial Terms: Money, Weights, and Measures of all Nations. Half-bound, price 7s. 6d.
- Laurie's Tables of Simple Interest, for every Day in the Year, at 5, 4\frac{1}{2}, 4, 3\frac{1}{2}, 3, and 2\frac{1}{2} per cent. per annum, from \( \)1 to \( \)20,000, from one day to 365 days; with other useful Tables, 31st Edition, thick 8vo, \( \)1 Is.; half calf, \( \)1 is.; whole calf, \( \)1 Is. 6d.
- Laurie's Tables of Simple Interest, at 5, 6, 7, 8, 9, and per cent. per annum, from one day to 100 days. 8th Edition 8vo, 7s.

# ART.

- Gems of English Art of the Nineteenth Century. By F. T. PALGRAVE, M.A. With 24 Plates printed in Colours by Leighton. 4to. cloth, gilt edges. 215.
- Beautiful Women. Large Photographs of the Finest Female Portraits. With Descriptive Letterpress by One of our best Art Critics. Large 4to. gilt edges, £2 2s.
- Barnard's Landscape Painting in Water Colours. With Coloured Illustrations. 4to. cloth, gilt edges, 21s.
- Ridiculous Rhymes. With Twelve Illustrations in the style of English Art of the Fourteenth Century. By H. S. MARKS. Printed in Colours by Vincent Brooks, upon thick Plate paper. Imperial 4to. fancy boards, 6s.

#### HISTORY.

#### THE HISTORICAL WORKS OF WILLIAM H. PRESCOTT.

The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic, of Spain. By WILLIAM H. PRESCOTT. Embellished with Steel engraved Portraits. 2 vols. 8vo. cloth, price 21s.

Do. Do. 3 vols. post 8vo, cloth, 15s. Do. 1 vol. crown 8vo, cloth, 5s.

History of the Conquest of Mexico, with a Preliminary View of the Ancient Mexican Civilisation, and the Life of the Conqueror, Fernando Cortes. By WILLIAM H. PRESCOTT. Embellished with Portraits, splendidly engraved on Steel. 3 vols. post 8vo. cloth, 15s.

Do: Do. 1 vol, crown 8vo. cloth, 5s.

History of the Conquest of Peru, with a Preliminary View of the Civilisation of the Incas. By WILLIAM H. PRESCOTT. With Steel engraved Portraits. 2 vols. 8vo. Cloth. Price 21s.

Do. Do. 3 vols. post 8vo. cloth, 15s. Do. Do. 1 vol. crown 8vo. cloth, 5s.

History of the Reign of Philip the Second, King of Spain. By WILLIAM H. PRESCOTT. With beautiful Steel engraved Portraits. 3 vols. post 8vo. cloth, 15s.

Do. Do. 1 vol. (containing vols. I. and II.), 5s.

History of the Reign of Charles the Fifth. By WILLIAM ROBERTSON, D.D. With an Account of the Emperor's life, after his abdication; by WILLIAM H. PRESCOTT. With Portraits. 2 vols. 8vo, cloth. Price 21s.

Do. Do. 2 vols. post 8vo. cloth, 10s.

Do. Do. I vol. crown 8vo. cloth, 5s.

Froissart's Chronicles of England, France, and Spain, &c. New Edition, from the text of Colonel Johnes. With Notes, a Life of the Author, an Essay on his Works, and a Criticism on his History. Embellished with 120 beautiful Woodcuts, illustrative of the Manners, Customs, &c. 2 vols. super royal 8vo. Roxburghe. Price 25s.

Monstrelet's Chronicles of England and France, from the text of Colonel Johnes. With Notes, and upwards of 100 Woodcuts (uniform with Froissart). 2 vols. super-royal 8vo. Roxburghe. Price 24s.

- The Rise of the Dutch Republic. By J. LOTHROP MOTLEY. In 3 vols. crown 8vo. 18s.
  - Do. New Edition, complete in one volume, crown 8vo. cloth, gilt edges, 6s.
- A History of British India, from the Earliest Period of English Intercourse to the Present Time. By CHARLES MACFARLANE. With Additions to the Year 1858, by a late Editor of the Delhi Gazette. Illustrated with numerous Engravings. Post 8vo, price 5s., cloth gilt.
- The Fall of Rome, and the Rise of New Nationalities.

  Showing the Connexion between Ancient and Modern History. By the Rev. JOHN G. SHEPPARD, D.C.L. Post 8vo. price 7s. 6d. cloth, 750 pp.
- Bancroft's History of the United States, from the Discovery of the American Continent to the Declaration of Independence in 1776. 7 vols. fcap. 8vo. Roxburghe, 12s. 6d.
- The History of France, from the Invasion of the Franks under Clovis to the Present Time. By EMILE DE BONNE-CHOSE. A New Edition. Post 8vo. cloth, price 5s.
- The Bible History of the Holy Land, from the Earliest Age to the fall of Ferusalem. With Maps and Illustrations of Coins, Costumes, Implements, and Localities. By Dr. Kitto. Royal 8vo, cloth, gilt edges, 7s. 6d.
- The Story of the Reformation of the Sixteenth Century.

  By the Rev. J. H. MERLE D'AUBIGNÉ. Translated by the Rev. JOHN GILL. Crown 8vo, cloth, 5s.
- Extraordinary Popular Delusions, and the Madness of Crowds. By CHARLES MACKAY, LL.D. The Mississippi Scheme—South-SeaBubble—Tulipomania—Alchemy—Fortune-Telling, &c. 3s. 6d. cloth.
- A History of England, from the Earliest Times. By the Rev. JAMES WHITE. Crown 8vo, cloth, 5s.
- By some happy art, shown in his former publications, Mr. White can write a summary of events which will interest every reader, be he young or old, learned or ignorant."—Critic.
- Goldsmith's History of England. A New Edition, with Continuation to the Death of Wellington. With Portraits of all the Sovereigns, and Questions to each Chapter. Cloth, 2s.; roan, 2s. 6d.
- Landmarks to the History of England. By the Rev. James White. Boards, 1s. 6d.; plain cloth, 1s. 8d.; cloth gilt, 2s.
- Glimpses of our Island Home; being the Early History of England from the Druids to the Death of William the Conqueror. By Mrs. THOMAS GELDART. Fcap. cloth, 2s.

- Percy's Tales of the Kings and Queens of England. New and Improved Edition. With Illustrations by John Gilbert. Fcap. 8vo. cloth gilt, 3s. 6d.
- A Summary of English History, from the Roman Conquest to 1870. With Observations on the Progress of Art, Science, and Civilisation, and Questions adapted to each Paragraph. For the Use of Schools. By A. B. EDWARDS. In 18mo, boards, price 6d.
- Great Battles of the British Army, including the Indian Revolt and Abyssinia. With Eight Illustrations by William Harvey. Post 8vo, cloth, 5s.
- Baines' History of Lancashire. A New Edition: Edited by J. HARLAND, F.S.A., and the Rev. BROOKE HERFORD. Beautifully printed in two handsome 4to volumes, on thick paper, with a Coloured Map of the whole County. Price £3 13s. 6d.; or on Large Paper, £5 5s. Elaborate Statistical Tables of a very useful kind have been added.
- Gregson's Portfolio of Fragments, relative to the History and Antiquities, Topography and Genealogies of the County Palatine and Duchy of Lancashire. Embellished with numerous Engravings of Views, Seats. Arms, Seals, and Antiquities. Third Edition, with Additions and Improvements, edited by John Harland, F.S.A. Foolscap folio, £3 13s. 6a.; Large Paper, £5 5s.
- The History of the Original Parish of Whalley and Honor of Clitheroe. Containing the Original Illustrations. A New Edition, being the Fourth, of the late Dr. WHITAKER'S well-known and valuable Work. Small Paper, £3 13s. 6d.; Large Paper, £5 5s. In the Press.

# BIOGRAPHY.

- Men of the Time; a Dictionary of Contemporary Biography of Eminent Living Characters of both Sexes. A New Edition, thoroughly revised, and brought down to the present time. I thick vol. crown 8vo. half-bound, price 12s, 6d,
- The Royal Princesses of England, from the Reign of George the First. By Mrs. MATTHEW HALL; with a Portrait of the Princess Louise. Post 8vo. cloth elegant, gilt edges, price 5s.
- Female Sovereigns. By Mrs. JAMESON. A new and beautiful edition, printed by Clay, on toned paper, with a Portrait engraved on steel. Crown 8vo. cloth, 5s.

#### NOVELS AT ONE SHILLING.

#### By Captain Marryat.

Peter Simple.
The King's Own.
Midshipman Easy.
Rattlin the Reefer.
The Pacha of Many
Tales.

Newton Forster. Jacob Faithful. Japhet in Search of a Father. The Dog-Fiend. The Poacher.

The Phantom Ship, Percival Keene. Valerie. Frank Mildmay. Olla Podrida. Monsieur Violet.

# By J. FENIMORE COOPER.

The Spy.
The Deerslayer.
The Waterwitch.

The Two Admirals.
The Red Rover.
The Headsman.

The Sea Lions. Ned Myers.

#### By ALEXANDRE DUMAS.

The Three Musketeers.
Twenty Years After.
Doctor Basilius.
The Twin Captains.
Captain Paul.
Memoirs of a Physician.
The Queen's Necklace.
The Chevalier de Maison Rouge.
The Countess de Charny,
Monte Cristo. 2 vols.

Nanon; or, Woman's War.
The Two Dianas.
The Black Tulip.
The Forty-Five Guardsmen.
Taking the Bastile. 2 vols.
Chicot the Jester.
The Conspirators.
Ascanio.
The Page of the Duke of Savoy.
Isabel of Bavaria.

#### By W. H. AINSWORTH.

Windsor Castle.
Tower of London.
The Miser's Daughter.
Rookwood.
Old St. Paul's.
Crichton.

Guy Fawkes.
The Spendthrift.
James the Second.
The Star Chamber.
The Flitch of Bacon.
Mervyn Clitheroe.

Lancashire Witches. Ovingdean Grange. St. James's. Auriol. Jack Sheppard.

# By JANE AUSTEN.

Northanger Abbey. Emma.

Pride and Prejudice. Sense and Sensibility.

Mansfield Park.

#### By WILLIAM CARLETON.

Jane Sinclair.
The Clarionet.

Fardorougha.
The Emigrants.

The Tithe Proctor.

#### By GERALD GRIFFIN.

The Munster Festivals | The Rivals.

The Colleen Bawn.

Published by George Routledge and Sons.

# Novels at One Shilling .- Continued.

#### By Maria Edgeworth.

Ennui.

| Vivian. | The Absentee.

Manœuvring

#### AMERICAN HUMOUR.

The Celebrated Jumping Frog.

Mark Twain.

The Luck of Roaring Camp.

Bret Harte.

Truthful James; and other Poems Bret Harte. Maum Guinea.

The Hoosier Schoolmaster.

Edward Eggleston
Roughing It. Mark Twain

The Innocents at Home.

Mark Twai

Maum Guinea.

M. A. Victo.

#### By ARTHUR SKETCHLEY.

The Brown Papers.

Ditto. Second Series.

Mrs. Brown at the Sea-side.

Mrs. Brown in America. Mrs. Brown at the Play.

Mrs. Brown at the Play.

Mrs. Brown on the Battle of

Dorking.
Mrs. Brown on the Tichborne

Mrs. Brown's Visits to Paris.

Mrs. Brown in the Highlands.

Mrs. Brown in London.
Mrs. Brown on the Grand Tou
Mrs. Brown's Olliday Outins.
Mrs. Brown on the Alaban

Claims.
Mrs. Brown at the Internation

Exhibition.'
Miss Tomkins' Intended.

Out for a Holiday.

#### By Mrs. Gore.

The Royal Favourite.

| The Ambassador's Wife.

Kindness in Women.

Stories of Waterloo.

A Seaside Sensation.

The Vicar of Wakefield.

A Week with Mossoo. Chas. Ra

My Brother's Wife.

#### By NATHANIEL HAWTHORNE.

The Scarlet Letter.

| The House of the Seven Gable

Louisa M. Alco

G. H. Kingsle

#### By Various Authors.

Moods.

Tom Jones.

Love Tales.

Violet the Danseuse.
Joe Wilson's Ghost.

Banim.

The Old Commodore.

Author of "Rattlin the Reefer."

Cinq Mars. De Vigny. Ladder of Life. A. B. Edwards.

Respectable Sinners.
Henpecked Husband, Lady Scott.

Nothing but Money.

T. S. Arthur.

T. S. Arthur. Letter-Bag of the Great Western.

Sam Slick. Sterne's Works.

Turf Frauds.
Nicholas's Notes.

The Family Feud. Thos. Cooper. \The Tichborne Romance.

Published by George Routledge and Sons.

#### ROUTLEDGE'S SIXPENNY NOVELS.

(Postage 1d.)

## By J. F. COOPER.

The Waterwitch. Homeward Bound. The Pathfinder. The Two Admirals. The Deerslaver. Miles Wallingford. The Last of the Mohi-The Pioneers. Wyandotté. cans. The Pilot. Lionel Lincoln. The Prairie. Afloat and Ashore. The Bravo. Eve Effingham. The Sea Lions. The Spy. The Red Rover. The Headsman.

Precaution.
Oak Openings.
The Heidenmauer.
Mark's Reef.
Ned Myers.
Satanstoe.
The Borderers.
Jack Tier.
Mercedes.

#### By SIR WALTER SCOTT.

Guy Mannering.
The Antiquary.
Ivanhoe.
The Fortunes of Nigel.
Rob Roy.
Kenilworth.
The Pirate.

The Monastery.
Old Mortality.
Peveril of the Peak,
The Heart of Midlothian.
The Bride of Lammermoor.

Waverley.
Quentin Durward.
St. Ronan's Well.
The Abbot.
Legend of Montrose,
and The Black
Dwarf.

#### SIR WALTER SCOTT'S POETRY.

The Lady of the Lake. The Lord of the Isles. Marmion. The Lay of the Last Minstrel. The Bridal of Triermain. Rokeby.

#### By Various Authors.

Robinson Crusoe.
Uncle Tom's Cabin. Mrs. Stowe.
Colleen Bawn. Gerald Griffin.
The Vicar of Wakefield.
Sketch Book. Washington Irving.
Tristram Shandy. Sterne.
Sentimental Journey. Sterne.
The English Opium Eater.

De Quincy.
Essays of Elia. Charles Lamb.
Roderick Random. Smollett.
Autocrat of the Breakfast Table.
Tom Jones. 2 vols. Fielding.

Artemus Ward, his Book.
A. Ward among the Mormons.
The Nasby Papers.
Major Jack Downing.
The Biglow Papers.
Orpheus C. Kerr.
The Wide, Wide World.
Queechy.
Gulliver's Travels.
The Wandering Jew. (3 vols.)
The Mysteries of Paris. (3 vols.)
The Lamplighter.
Professor at the Breakfast Table.



BRET HARTE West an Introduction sary by 'om Hoose, 4. ROUGHING IT. By FLARK (Copyrigat.) 5. THE HODSTER SCHOOLMAST E. EGGLESTON. 6. MAUM GUINEA; a Love Story Life. By METTA V. VICTOR. 7. THE INNOCENTS AT HOM MARK TWAIN. A Sequel to "Roug (Copyright) To be fallewed by other Volum's of the same PRIOR TWO SHILLINGS EACH. ROUGHING IT, AND THE INNOCI HOME. By MARK TWAIN. PROSE AND POETRY. By BRET LONDON: THE BROADWAY, LUI